

15, rue Falguière, 75501 Paris Cedex 15

QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE Nº 14192 - 5 F

JEUDI 13 SEPTEMBRE 1990

Le message du président américain au Congrès et la crise du Golfe

## M. George Bush s'affirme solennellement déterminé à mettre en échec l'agression irakienne

Les moyens de la puissance

E président George Bush se efait une certaine idée de la grandeur américaine. Et cette idée cadre mai avec l'humiliante nécessité de présenter la note de l'opération « Bouclier du désert » à tous les pays solvables dès le déploiement des troupes amériaines. Il faut « remettre de l'ordre » dans l'économie des Etats-Unis afin qu'ils puissent € fonctionner effectivement comme une grande puissance à l'étranger», a dit le président devant le

100 months

1.66

20. 1000年春

EE

Win Line TO THE

a contract Dates

M. W. TOO . W. Maker ...

MARKUS WOLF

DOSTOLEVSKI

COLIL

MENACES SUR LA

Pauvres Super-Grands I L'URSS en est réduite à monnayer son retrait de l'Allemagne de l'Est, tout en débattant sans fin sur l'intensité souhaitable des réformes économiques. Et la riche Amérique dépend, pour ses fins de mois, des humeurs d'une polgnée d'investisseurs institutionnels japonals. La puissance à crédit, qui n'est certes pas une nouveauté dans l'Histoire, ne dure jamais très longtemps. C'est pourquoi le président américain a employé le ton le plus ferme pour exiger du Congrès la solution des problèmes endémiques de l'économie.

BUSH a donné aux mem-M. bres du Congrès jusqu'au 28 septembre pour adopter un plan visant à réduire de ans (soit 2 600 milliards de francs) le déficit budgétaire. L'Amérique est « lasse » d'entendre tous les ans des promesses jamais tenues de réduction des déficits, a-t-il asséné. Une manière de faire porter aux parlementaires la responsabilité du

laxisme financier. Dans le courant du mois, le Congrès devra également prendre « des mesures fiscales de stimulation de la croissance, afin d'éviter une récession dans le court terme et d'accroître, dans le long terme, l'épargne, l'investissement, la productivité et la compétitivité ».

TROISIÈME tâche, adapter la défense à la nouvelle donne mondiale : « Un budget de défense sain peut inclure des réductions, mais je n'accepterai jamais que les coupes soient telles qu'elles menacent notre marge vitale de sécurité », a dit M. Bush. Enfin, le Congrès doit « prendre des mesures pour accroître le production énergétique nationale ainsi que les économies d'énergie, afin de réduire la dépendance des Etats-Unis par rapport au pétrole étranger ».

Cette prise de conscience, volontairement dramatisée, de la vulnérabilité économique américaine, marque sans doute un tournant psychologique salutaire. Quant à la vraisemblance des objectifs tracés par le président, c'est une autre affaire. Côté dépenses, il reste peu de gras à ôter, et le sauvetage des caisses d'épargne coûte plus cher que la crise du Golfe. Côté recettes, une seule solution : relever les impôts. Mais M. Bush ne s'y résoudra pas sans mai.



Dans un message à la nation américaine lu tion de la naissance d'un « partenariat des

mardi 11 septembre, à la tribune du Congrès, le nations » incluant une coopération entre les président Bush a notamment affirmé : « Nous Etats-Unis et l'URSS. M. Bush a appelé le ne laisserons pas cette agression [du Koweīt Congrès à «remettre en ordre » l'économie des par l'Irak] demeurer » et a exalté la vision d'un Etats-Unis afin que ceux-ci puissent « fonction-



## Résistance et terreur dans le Koweït occupé

aux dires de nombreux témoi-

gnages, prendre de l'ampleur et

BAGDAD

de notre envoyée spéciale

En donnant jusqu'à samedi prochain, sous peine de « sévères punitions », l'ordre aux Koweïtiens de remettre toutes leurs armes aux postes de police ou dans les centres de l'armée populaire, l'Irak semble reconnaître que la résistance koweîtienne sur laquelle un black-out total est

surtout être de mieux en mieux organisée et coordonnée, essentiellement, affirme un bon connaisseur du Kowest très récemment sorti de l'émirat, sous l'égide des mosquées. Selon ce témoignage très fiable d'un

M. Jospin au « Monde » : « Nous sommes avec les Américains dans le camp des démocraties» M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, numéro deux du gouvernement, a

participé aux conseils restreints consacrés à la crise du Golfe et assuré l'intérim du premier ministre du 11 au 15 août. Il explique, dans un entretien au Monde, que le premier de ces conseils, le 9 août, a donné lieu à une vraie discussion, se félicite de l'attitude des principaux dirigeants de l'opposition et souligne que la France est « avec les Américains, dans le camp des démocraties ». page 4

observé à Bagdad commence à homme qui veut garder, pour des poser des problèmes à son armée. La résistance paraît en effet,

raisons évidentes de sécurité, l'anonymat, la résistance koweïtienne, à laquelle participent « des citoyens koweitiens, des Koweitiens d'origine transenne, des Palestiniens », s'est développée en trois phases qui correspondent aux changements intervenus dans l'attitude irakienne. FRANÇOISE CHIPAUX

Lire la suite page 3

Lire également

 Le flux des réfugiés s'est ralenti en Jordanie.

page 4 L'Irak envoie des troupes aux frontières avec la Turquie, la

e Les réactions aux offres de livraison de pétrole de Bagdad.

Syrie et l'Arabie saoudite.

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : ANDRÉ FONTAINE

Le projet de budget pour 1991

## Les impôts seront allégés de 8,6 milliards de francs

Le projet de budget pour 1991 présenté au conseil des ministres du mercredi 12 septembre prévoit une augmentation de 4,8 % des dépenses publiques et un allégement de 8,6 milliards de francs des impôts.

Grâce à des économies budgétaires, le déficit est ramené à 80,2 milliards.

Si la progression prévue des en hausse de 5,8 % par rapport à dépenses publiques est inférieure 1990, cela sous l'effet des mesures au taux de croissance en valeur prises en faveur de l'éducation (+5,5 %), elle est en revanche très supérieure à la hausse des prix prévue en 1991 (+2,8 %) et à l'augmentation en volume de la richesse du pays qui, selon les chiffres officiels, devrait atteindre 2,7 %.

Si les crédits consacrés aux investissements civils publics (84,4 milliards de francs) progressent de seulement 2,9 %, si les crédits d'intervention (358,2 milliards) stagnent ou presque avec + 0,2 %, les dépenses civiles de fonctionnement atteignent 432,5 milliards de francs

nationale et, d'une facon plus générale, de l'amélioration de la qualité du service public. Ainsi doivent être créés 11 500 emplois, ce chiffre tenant compte de suppressions de postes, essentiellement à la Défense nationale. L'éducation nationale - priorité des priorités bénéficiera de 12 880 postes nouveaux, portant à 38 900 les créations sur la période 1988-1991. **ALAIN VERNHOLES** 

Lire la suite page 33 - section D

## Le débat sur les réformes économiques en URSS

Le premier ministre menacé par une crise parlementaire

La Tchécoslovaquie de M. Havel

Avant la visite de M. Mitterrand, un pays derrière son président

page 8

page 8

Sixième Salon de la musique

Les synthétiseurs ne font plus recette

■ Tirage dans l'édition des menuels scolaires ■ Le Conseil national des universités sur la sellette

pages 15 et 16 - section B

« Sur le vif » et le sommaire complet se trouvent page 42 - section D

# L'Allemagne unie et souveraine

La signature à Moscou de l'accord « 2 + 4 » marque le début d'un nouvel ordre européen, sans vainqueurs ni vaincus

par Daniel Vernet

L'heure est aux rappels historiques. Le mercredi 12 septembre 1990 restera comme le jour qui marque la fin de la seconde guerre mondiale : l'Allemagne, vaincue il y a quarante-cinq ans, divisée et mise sous tutelle par ses vainqueurs, retrouve avec son unité sa souveraineté pleine et entière. La dernière unité allemande avait été proclamée en 1871 dans la Galerie des glaces du château de Versailles, après une guerre gagnée contre la France. La nouvelle unité est scellée dans les salons du Kremlin, à Moscou, manifestation éclatante du rôle-clé que les Soviétiques ont joué dans la question allemande, d'abord comme verrou puis comme accoucheur. Une fonction pour laquelle ils n'ont pas manqué de se faire grassement payer.

Cet Etat qui retrouve son unité et sa souveraineté n'est certes pas « l'Allemagne dans les frontières de 1937 », fiction juridique qui continuait à exister au moins pour la Cour constitutionnelle de

Poméranie et de la Silésie don-nées à la Pologne et, plus à l'est encore, de la Prusse orientale annexée par l'URSS. Et il renonce à les revendiquer. Il sera formé à partir du 3 octobre quand sera solennellement ratifié à Berlin, dans les bâtiments de l'ancien Reichstag, le traité d'union de deux morceaux disparates auxquels il faudra sans doute plusieurs années pour se fondre en une seule nation : la République fédérale, à l'ouest, qui a fait pendant plus de quarante ans l'expérience de la démocratie libérale, de la prospérité et de la puissance économique, et la RDA, à l'est, ancienne vitrine d'un socialisme en réalité mine par les termites, qui s'est effondré en quelques semaines, laissant une économie ruinée, un environnement devasté, des citoyens aigris.

Faisant mentir le dicton des économistes, la bonne monnaie a chassé la mauvaise. Et la démocratie le totalitarisme. Non seulement le deutschemark s'est imposé, mais l'Allemagne de l'Ouest, avec sa constitution libé-Karlsruhe. Il a été amputé, à l'est de l'Oder et de la Neisse, de la ses institutions fédérales, s'est

étendue vers l'est. Lors de la rencontre Kohl-Gorbtachev de la mi-juillet dans le Caucase, les Soviétiques ont même admis que cette Allemagne unifiée soit membre à part entière de l'Al-liance atlantique, acceptant ainsi le recul de queiques centaines de kilomètres des frontières d'un pacte de Varsovie il est vrai

Ceux qui craignaient que l'unification allemande donne lieu à des débordements nationalistes ils étaient nombreux dans les pays voisins et quelques-uns en Allemagne même – auront été, provisoirement au moins, rassu-

Excepté deux ou trois journaux omés des couleurs nationales, les manifestations d'allégresse auront été très limitées. Peut-être parce que, à l'est, l'unification économique et monétaire entrée dans les faits depuis le le juillet a mis à nu la crise, et qu'à l'Ouest, tout le monde sait bien, même si le gouvernement n'ose pas l'avouer avant les élections, que l'unité sera coûteuse.

Lire la suite page 10

La vie de Marguerite Yourcenar est aussi un roman, celui de Josyane Savigneau.



nrf biographies

GALLLMARD

A L'ÉTRANGER: Algérie, 4.50 DA; Marco, 7 OH; Turriste, 850 m.; Attemagne, 2.20 DM; Autriche, 22 SCH; Beigique, 33 FB; Canada, 2.25 S CAN; Antillee-Réunion, 8 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Denemark, 12 KRD; Espagne, 175 PTA; G-B., 70 p.; Grâce, 180 DR; Intanda, 90 p.; Inste, 2 000 L; Luxembourg, 33 FL; Norvège, 13 KRN; Pays-Bas, 2.50 FL; Portugal, 150 ESC; Sénégal, 375 F CFA; Suède, 14 KRS; Suisse, 1,70 FS; USA (NY), 1,75 S; USA (ethers), 2 S.

## La mémoire des crimes

par Alfred Grosser

E nom d'une loi et son contenu peuvent diverger considérablement, surtout quand le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi pour se prononces sur cette divergence. Il en est ainsi pour la Loi nº 90-615 du 13 juillet 1990 « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ».

Certes, l'article premier dit : « Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. v Et rien ne devrait empêcher de s'interroger déjà sur la contradiction qui existe entre cette interdiction et l'alinéa suivant chargeant l'Etat d'en assurer le respect « dans le cadre des lois en vigueur » : ces lois ne comportent-elles pas, parmi les habitants de la France, de fort nombreuses discriminations contre ceux qui n'appartiennent pas à la nation française? On pourrait aussi se poser des questions en matière religieuse, qu'il s'agisse des prêtres dans l'enseignement public ou d'enfants non musulmans ou non juifs dans les écoles coraniques ou hébraïques.

Mais la loi, surtout dans son Titre II portant « modifications de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » vise aussi la négociation de crimes passés. Ou leur apologie. Ici, l'article 13 reprend une énumération dont un élément est depuis longtemps considéré comme allant de soi, alors qu'il devrait pour le moins créer de la perplexité. Il est question en effet de « l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ».

#### Invraisemblable distinction

Toute défense de Vichy est une défense d'Auschwitz. Vous avez pu lice dans le Monde du 4 août, en publicité judiciaire, la conclusion de l'arrêt de la 11º chambre de la cour d'appel de Paris du 26 janvier dernier : « La cour constate que l'infrastructure de l'apologie des crimes de guerre ou délits de collaboration est constituée... » Le Monde n'avait-il pas publié en insert le texte d'un appel de fidèles du maréchal? Le délit, à vrai dire, doit être d'une exceptionnelle gravité puisque l'amnistie du 20 juillet 1988, décidée au lendemain de la réélection de François Mitterrand, excluait du bénéfice de l'effacement de la faute « les délits d'apologie des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ».

Quarante-quatre ans après la Libération, le simple « collabo » n'avait pas droit à l'oubli, alors que la justice répugnait à faire le procès de vrais complices ou même ordonnateurs de rafles et de déportations comme René Bousquet et Jean Leguay! Alors que la police parisienne n'est guère appelée à s'interroger sur la légitimité de sa fourragère rouge, équivalent d'une Légion d'honneur collective, attribuée en 1944 malgré sa participation décisive à la grande rafle du Vélodrome d'hiver !

Alors aussi qu'au lendemain de la mort de Jacques Soustelle tout un chacun a évité d'évoquer avec trop de précision la nature des crimes de l'OAS, cette OAS que le disparu avait pour le moins favorisee. Comparaison choquante? N'avez-vous pas entendu le terrible témoignage du préfet Vitalis Cros dans les émissions de FR 3 sur la guerre d'Algérie ?

Lisez aussi la définition du crime de guerre telle qu'elle a été donnée pour le procès de Nuremberg. Puis reprenez, outre le rapport du jeune inspecteur des finances Michel Rocard sur les « regroupements » de population, les protestations non publiques de Mgr Duval, archevêque d'Alger, auprès des gouvernements français successifs : " Traitements odieux infligés à des suspects ; exécutions sommaires ; usuge de la torture dans les interrogatoires; répres-sions collectives (20-9-1955). La torture continue à être pratiquée : des villages sont détruits, des exécutions sommaires ont lieu; des personnes disparaissent sans qu'on sache ce qu'elles sont devenues (25-11-1958). Exècutions faites sans juge, tent, emploi de la torture. destructions de villages (10-8-1959). »

Ce ne sont pas des crimes de ce type que vise l'article 9 de la Loi du 13 juillet 1990, ceux qui en constituent la visée première et décisive. Il est inséré un article ainsi rédigé : « Seront punis des peines prévues... ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'art. 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexe à l'accord de ndres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

Un tel texte pose bien des questions. D'abord pour la sanction implicite qu'il constitue pour la Cour de essation tranchant dans l'affaire Barbie. Contre le procureur Truche, fidèle, lui, au texte de Nuremberg, la Cour a élargi en effet la définition du crime contre l'humanité pour que les tortures infligées par Barbie ne soient pas prescrites comme simples crimes de guerre. Et, pour prévenir l'analogie avec l'Algérie, la Cour a établi une invraisemblable distinction, les mêmes faits devant être qualifiés différemment selon la nature du régime au nom duquel ils avaient été commis.

Question plus importante : les seuls crimes contre l'humanité dont la négation est sanctionnable sont-ils ceux perpétrés sous Hitler ? Une version antérieure du texte avait soulevé de justes protes-

Le Monde

CAMPUS . EMPLOI

**SUPPLÉMENT** 

GRATUIT

**AVEC VOTRE QUOTIDIEN** 

Chaque semaine, dans le Monde

*Initiatives*, des informations et des

analyses de fond sur les carrières, la

formation professionnelle, les études

et leurs débouchés.

Avec des offres d'emploi pour les cadres.

CHAQUE MARDI (numéro daté mercredi)

tations d'associations arméniennes, le caractère spécifique de la négation punie se trouvant bien plus ouvertement affirmé. Maintenant. l'obscurité règne. Seul le tribunal de Nuremberg a eu à déclarer criminelles des organisations : donc, seuls les crimes hitlériens sont visés ? Mais il y a eu des décisions de justice sur la réalité des massacres effroyables infligés aux Arméniens au nom du gouvernement turc. Cependant, il semble bien qu'aucun crime contre l'humanité non sanctionné par un tribunal ne se trouve protégé contre la néga-

Il en est ainsi pour la plupart des crimes massifs appelés « staliniens ». La définition de 1945 qualifie de crimes contre l'humanité « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre; ou bien les persècutions pour des motifs politiques, raciaux ou religleux ». Rétrospectivement, eût-il fallu sanctionner tous ceux qui, chez nous, niaient la réalité des crimes soviétiques et diffamaient frénétiquement ceux qui les évoquaient? Eux aussi insultaient des survivants et la mémoire des victimes !

#### Sanctionner le mensonge

La plus grande ambiguïté de la Loi du 13 juillet 1990, c'est, pour les sanctionner, le glissement non explicité de l'apologie du crime à la négation du crime. La première notion existe depuis longtemps en droit pénal, et la punition judiciaire de ceux qui disent qu'Hitler a bien fait de faire enfourner les juifs dans les chambres à gaz ne verra guère sa légitimité contestée. En revanche, ne convenait-il pas, ne convient-il pas d'être circons-pect avant de se mettre à confier aux juges le soin de proclamer la vérité historique et de sanctionner le mensonge?

Non seulement parce que la justice, que ce soit en Allemagne ou en France, s'est largement soumise à des vérités successives, mais parce que l'intrusion d'un pouvoir autre ou'intellectuel dans l'établissement de la véri. 2 peut être dan-gereux. De plus, quelle aide magnifique la menace de sanctions penales n'offre-t-elle pas aux négateurs ! Au lieu de se soumettre à réfutation, ils pourront, ils peuvent déjà dire : « Ah, si on nous laissait parler librement, quelles preuves éclatantes d'Auschwitz-lieu hospitalier ne fournirions-nous pas! »

Non, la loi du 13 juillet 1990 n'est pas une bonne loi, d'intention et de rédaction claires. Espérons qu'elle n'entrera pas dans l'arsenal habituel des tribunaux. Mais espérons aussi que les incertitudes et illogismes qu'elle comporte permettront, par une nécessaire discussion, de claristier bien des débats en cours sur la mémoire des

## TRAIT LIBRE

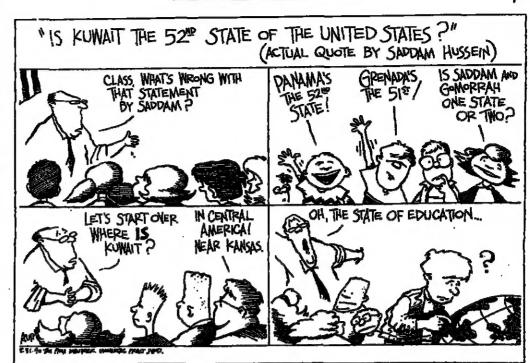

« Le Koweït est-il le cinquante-deuxième Etat des Etats-Unis ? » (Saddam Hussein).

Qu'y a-t-il de faux dans cette déclaration

 Panama est le cinquante-deuxième Etat ! - Grenade est le cinquante et unième !

- Saddam et Gomorrhe, est-ce un Etat ou

- Recommençons. Où est le Koweït ?

- En Amérique centrale I Près du Kansas. - Oh, l'État de l'éducation... (The Philadelphia Inquirer)

Energie

## Faux abri nucléaire

par Didier Hervo

E toutes parts fusent les conseils de modération de nos consommations l'énergie. Les automobilistes américains et japonais ont été incités, es premiers, à respecter les tions de vitesse et à gonfler leurs pneus. Les habitants de Tokyo, d'Osaka et d'ailleurs sont invités à ralentir leur climatisation et à moins utiliser l'ascenseur, à préférer le « transistor » au téléviseur...

En France, rien, ou presque. Consommez en paix, braves gens, la ligne Maginot du nucléaire vous protège.

Allons-nous, face à la crise actuelle, répondre par une relance de l'électronucléaire, une sorte de plan Messmer bis, montrant par là que nous n'avons rien retenu des leçons précédentes? Tout s'y

Des limites physiques, tout d'abord. Le parc nucléaire français actuel est tout à la fois surdimensionné et inadapté. Un réacteur est conçu pour fonctionner en « base », à régime continu. Le développement aberrant du chauffage électrique a fait naître des « pointes » de consommation de

à toute réforme de l'écriture. Le

résultat a été qu'aujourd'hui, dans

tout le Sud-Est asiatique, et parti-

culièrement au Vietnam, les carac-

tères chinois sont peu à peu rem-

Si nos savants étymologistes ne

veulent pas consentir à abandon-

ner quelques « chinoiseries »

orthographiques, le français conti-

nuera à perdre du terrain dans le

MAX VINTÉJOUX

monde au profit de l'anglais!

placés par les caractères latins.

courte durée, qui ne peuvent être couvertes que par des centrales dites classiques, principalement alimentées au fiou! et au charbon. Davantage de nucléaire signifierait un déséquilibre croissant et un appel accru aux combustibles fossiles, alors que la plus élémentaire sagesse voudrait que l'on arrête au plus vite la pénétration du chauffage électrique.

Les « défauts » endémiques de nos réacteurs, aggravés par une faible hydraulicité chronique, rendant leur refroidissement aléatoire, vont multiplier les indisponibilités dans les mois et les années à venir. Pour quelque temps encore, le nucléaire se verra dans l'obligation de se reposer sur des « béquilles » classiques, poliuantes et coûteusement liées aux fluctuations du marché.

#### Réfrigérateurs solaires

A l'évidence, la seule réponse est un redoublement d'efforts en

matière d'efficacité énergétique. Sans parler des risques supplémentaires qu'une relance du nucléaire ferait inévitablement courir, force est aussi de constater l'existence de limites économiques. L'endettement d'EDF est déjà considérable ; les travaux de réparation vont singulièrement alourdir

la note. On voit mal l'établissement public faire appel à l'emprunt dans une situation financière aussi délicate. Allons-nous refaire les erreurs du passé et nous lancer à nouveau dans un programme démesuré. comme au plus fort des années de crise 1973-1974? Va-t-on au contraire se diriger vers un développement prenant mieux en compte les limites de la planète et de ses ressources?

Nous devons saisir l'occasion pour, enfin, lancer un ambitieux programme de recherche-développement sur les énergies renouvelables. C'est, de plus, le seul et unique espoir pour l'immense majorité des habitants du globe d'accéder à un minimum de confort.

Tout y incite. Le prix du baril est à nouveau sur une pente ascendante, ce qui va rendre encore plus précaire la situation de nombreux pays en développement, largement dépendants du pétrole pour leur production électrique.

Des mini-centrales photovoltaïques près des centres urbains et de plus petits systèmes pour l'habitat isolé sont déjà des solutions qui s'approchent de la compétitivité par rapport aux groupes Diesel. Le prix de revient du kilowattheure produit par des éoliennes est, quant à lui, déjà compétitif sur de nombreux sites.

Toutes ces filières ont été dèveloppées avec un minimum de crédits, dans un climat permanent d'incertitude du lendemain, à la merci d'une décision ministérielle interrompant brusquement les financements. Il est grand temps d'assurer aux différentes déclinaisons de l'énergie solaire une croissance harmonieuse dans la durée et la continuité.

Le nucléaire sera de plus en plus coûteux. Faisons confiance aux associations écologistes pour «tirer» vers le haut les normes de protection et de sûreté, ce qui, défauts et accidents mis à part, viendra encore alourdir la facture.

7 7 2 Am.

 $(4, (\gamma_{2,1/2}, \gamma_{2,1/2}))$ 

The area

And the second

1. The state of th

100

the state of

A 19 4 - 3

e . . .

4.20

4 6 14

1: 2 AL

14: 4

7 - 1

1445

Sugar.

. . .

12 THE 2

-27 S.

. . . .

L'évolution des techniques va dans le même sens : les appareils consommant l'électricité sont de moins en moins énergivores et l'on voit de plus en plus d'ampoules '« basse consommation », de réfrigérateurs « surisolés » faire chuter les factures EDF. Dans certains cas même (téléviseurs, micro-informatique...) la puissance appelée est telle que le solaire décentralisé peut couvrir directement les

besoins. Point n'est besoin de passer systématiquement par la production d'électricité ; ainsi plusieurs types de réfrigérateurs utilisent-ils directement le rayonnement solaire pour évaporer/absorber un gaz sur un solide en un cycle produisant du froid.

#### Pas de retour aux années 70

De même, le chauffage et la climatisation d'une maison doiventils être pris en compte dès la conception et la construction, afin de minimiser les besoins énergétiques d'hiver et d'été, en utilisant plus largement les apports solaires et les moyens de s'en protéger.

Il ne s'agit nullement d'un retour aux « délires » des années 70 qui, au bout du compte, ont fair plus de mal que de bien au bon développement du solaire, en promettant beaucoup plus qu'une industrie balbutiante pouvait donner. Nous n'en sommes plus là, heureuse-ment! Les techniques et les mentalités ont muri, les quelques industriels «survivants» ont une production éprouvée et fiable et sont prêts à répondre à un accroissement de la demande.

Nous vivous un moment historique hautement favorable à la définition d'une véritable politique énergétique. Le pétrole n'est plus bon marché et ne doit plus le redevenir. Les coûts du nucléaire iront sans cesse en s'alourdissant, en attendant la prochaine catastrophe.

▶ Didier Hervo est l'animateur de la commission « Energie » des

### Les gentils et les méchants

Nous avons surarmé l'Iran (le jentil) pour résister à une évenuelle agression de l'URSS (le méchant), puis nous avons armé l'Irak (le gentil) pour qu'il puisse combattre l'Iran (le méchant). Maintenant nous réarmons l'Arabie saoudite (le gentil) pour combattre l'Irak (le mechant). A quand la fin de ce jeu stupide ? D'autant plus que, vu le mouvement révolutionnaire qui s'opère actuellement dans le Golfe, il n'est pas impossible que ces royaumes soient vite déstabilisés. En armant les « innocentes victimes » d'aujourd'hui, nous risquons de suréquiper les dictateurs de demain. « L'innocente victime », à ce rythme-là, risque vite de devenir l'Occident...

## DIDIER SAN MARTIN

## Chinoiseries orthographiques

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la Société des agrégés s'est déclarée contre la simplification de l'orthographe décidée par le gouverne-

En Chine, autrefois, les mandarins s'étaient aussi montrés hostiles

## COURRIER

## Des moutons brûlés vifs

La presse s'est fait l'écho de ce qui s'est passé à Thouars où des paysans ont brûlé vifs plus de deux cents moutons. Il ne semble pas que cet abominable acte de cruauté ait suscité l'indignation qu'il mérite dans les médias. Aucune cause ne saurait justifier une telle barbarie qui devrait être fermement fletrie. En revanche, lorsqu'une personne ou une association s'intéresse au sort des animaux, elle est plus souvent l'obiet de moquerie que de soutien, c'est absolument navrant.

DANIEL LEBAILLY

## LA CRISE DU GOLFE

S'adressant au Congrès américain

# Le président Bush exalte la vision d'un « nouveau monde »

Un monde uni ou presque derrière l'Amérique, une opinion intérieure massivement approbatrice, un Congrès qui applaudit à tout rompre : c'est un président Bush rayonnant de bonheur et de détermination qui a adressé mardi 11 sep-tembre à la nation américaine un message simple. Le mai — en l'espèce Saddam Hussein – sera «à coup sûr» mis en échec et de la crise actuelle doit sortir un bien, un «nouvel ordre du monde».

WASHINGTON

de notre correspondant

Cinq semaines après avoir « tracé une ligne sur le sable» et défié le président irakien de la franchir, M. Bush avait choisi le cadre solennel d'une réunion conjointe des deux Cham-bres du Congrès pour faire le point sur la crise du Golfe. Le président pouvait être assuré d'un accueil chaleureux, et il fut comblé : trente interruptions pour l'applaudir, et surtout ces paroles de rêve prononcées par le démocrate Richard Gephardt, ancien candi-dat malheureux à la présidence, critique habi-mellement acerbe de la politique de l'administration, et qui était chargé d'apporter la réponse de son parti : « Ce soir, dans cette crise, nous ne sommes pas républicains ou démocrates, nous sommes seulement et fièredémocrates, nous sommes seutement et fière-ment Américains. Le président nous a demandé notre soutien. Il l'a. » Le discours, télévisé à l'heure de la plus grande écoute, n'apporte rien de vraiment nouveau : mais ce fut pour M. Bush l'occasion de réitérer les

« Nous ne laisserons pas

cette agression demeurer »

Voici les principaux extraits du

discours adressé mardi soir

11 septembre par le président George Bush au Congrès et au

«Nos objectifs dans le Golfe

persique sont clairs, définis et familiers : l'irak doit se retirer du

Kowett intégralement, immédiate-

ment et sans condition. La gou-

vernement kowertien doit être rétabli. La sécurité et la stabilité du Golfe persiqué doivent être garan-

ties, et les ressortissants améri-cairé à l'étange doivent être pro-tégés. Ces objectifs ne sont pas

seulement les nôtres. (...) Il ne

s'agit pas, comme l'aurait dit Sad-dam Hussein, des Etats-Unis con-

tre l'Irak. Il s'agit de l'Irak contre le monde. Un dictateur ne peut plus

Ouest pour faire échec à l'action

des Nations unies contre l'aggres-

sion. Un nouveau partenariat de

» Un nouvel ordre mondial (...)

peut émerger de ces temps trou-blés, une ère nouvelle, plus libre

de la menace de la terreur, plus

forte dans la recherche de la jus-

tice et plus sûre dans la recherche

de la paix, une ère dans laquelle les pays du monde, de l'Est

comme de l'Ouest, du Nord

comme de l'ouest, du l'édit comme du Sud, peuvent prospé-rer et vivre en harmonie. C'est la vision que j'ai partagée avec le président Gorbatchev à Helsinid.

Lui et d'autres dirigeants en Europe, dans le Golfe et le monde

entier, comprennent que la

manière dont nous gérons la crise aujourd'hui pourrait forger l'avenir des prochaines générations »...

» Un Irak autorisé à absorber le

» Un irak autorise a ausorise le Kowett aurait la puissance écono-mique et militaire, aussi bien que l'arrogance, d'intimider et contraindre ses voisins, qui contrôlent la part du lion du reste des réserves mondiales de des la large se mondiales de fesser la large se mondiales de la large la large se mondiales de la large se la

pétrols. Nous ne pouvons permet-

tre qu'une ressource aussi essen-tielle soit dominée par quelqu'un d'aussi brutal... Saddam Hussein

échouera (...) Le fardeau de cet

effort collectif doit être partagé.

nations a commencé...

peuple américains :

crise, et de laisser planer l'incertitude sur un éventuel recours à la force – tout cela en pré-sence de l'ambassadeur d'Irak, qui avait tenu à venir, comme il était venu accueillir une semaine plus tôt «accueillir» les premiers «invités» – otages américains rapatriés de

Petite innovation cependant, qui témoigne d'une vaste ambition : aux objectifs habituelement énumérés (le retrait inconditionnel des forces irakiennes du Koweit, la restauration du gouvernement koweltien légitime, la garantie de la sécurité et de la stabilité du garantie de la sécurité et de la stabilité du golfe Persique et la protection des citoyens américains), M. Bush a ajouté un cinquième : un « nouvei ordre du monde », un monde à vrai dire idyllique, où « le règne de la loi rem-piacerait la loi de la jungle », où « les nations reconnaitraient qu'elles partagent la responsa-bilité de la liberté et de la justice ».

## Partage du fardeau

Telle est la «vision» de M. Bush (que l'on a accusé de manquer, précisément, de «visions», c'est-à-dire de vastes perspectives), une «vision» dont il a fait part à M. Gorbatchev à Helsinki. Le président américain a d'ailleurs salué avec satisfaction les résultats de cette rencontre, mais sans lui consacrer plus que quelques lignes. Peut-être parce qu'il ne convenait pas d'en exagérer l'importance, et que, comme M. Bush l'a indique ailleurs dans son discours, «les récents événements dans son discours, « les récents événements ont prouvé qu'il n'y a pas de substitut au lea-dership américain».

M. Bush s'est efforcé de définir les enjeux

reproché d'avoir, dans cette affaire, bien agi mais mal expliqué. Ce fut fait sans éloquence, (les efforts manifestes du speech-writerétant irrémédiablement détruits par le débit plat du président) mais avec clané et fermeté : « C'est le premier assaut contre le nouveau monde que nous appelons de nos vaux, le premier lest de noure courage » (...) « L'Amérique doit défendre le règne de la loi » . (...) « se dresser contre l'agression » (...) et « elle ne se laissera pas intimider ».

pas inamiaer».

Il est aussi question «d'intérêts économiques vitaux» – l'Irak et le Koweit réunis contrôlant 20 % des réserves mondiales – de la «crédibilité de l'Amérique» à l'égard de ses amis. Mais l'issue ne fait aucun donte : «l'Irak ne sera pas autorisé à annexer le Koweit. Ce n'est pas une menace, pas une rodomontade. C'est seulement ce qui sera».

Rien n'est dit de plus sur ce qui fonde cette certitude, mais si les mots ont un sens, cela signifie qu'un échec de l'embargo ou d'une solution diplomatique devrait laisser place à d'autres méthodes. C'est la zone d'ombre de l'engagement américain, celle que M. Bush a pris soin de cultiver à Helsinki, laissant M. Gorbatchev se démarquer prudemment

Et le président américain ajoute une note propre à satisfaire ceux qui, aux Etats Unis, en Israël et ailleurs, ne se satisferaient pas d'un recul de Saddam Hussein ou même de son renversement. Le rôle des États Unis dans le Golfe, explique M. Bush, « n'est pas transiène». Il consiste à « dissuader l'agrescion » « Et must quelque chose d'autre : à sion ». « Et aussi quelque chose d'autre : à empêcher la proliferation des missiles balistiques, chimiques ou biologiques, et par dessus tout des technologies nucléaires ». Bien

entendu M. Bush a aussi abordé l'un des aspects de la crise qui retiennent le plus l'al-tention du public américain et de ses élus : le coût de l'opération. Il a donc répété que «le fardeau de cet effort collectif devait être partage » mais, contrairement à M. Gephardt qui a eu des paroles cinelantes pour les Japonais et les Allemands – M. Bush a préféré souligner que « la réponse de la plupart des arnis et des alliés des États Unis avait été bonne ».

#### Impôts et énergie

Restait à aborder l'autre objet de préoccupation des Américains, leurs problèmes bud-gétaires, et M. Bush a trouvé la transition qui s'imposait d'elle-même : «La situation dans le Golse nous aide à réaliser que nous sommes plus vuinérables économiquement que nous ne devrions l'être. Les Américains ne doivent plus jamais aborder une crise – économique ou militaire – avec une trop grande dépendance à l'égard du pétrole étranger et une dette fédé-

A quelques semaines de la date-couperet du le octobre, qui verra l'entrée en vigueur de très sévères coupes automatiques si aucun accord n'est trouvé d'ici là sur le budget. M. Bush a mis en demeure les étus de faire leur devoir et de mettre fin à leurs querelles. Mais il l'a fait sans élever la voix, et sans utiliser le langage de combat que Ronald Reagan réservait souvent au Congrès, et sans s'en prendre aux démocrates : en cette heure d'unité nationale, une attaque en règle aurait fait mauvais effet, et aurait compromis l'esquisse de rapprochement opérée au terme de cinq jours d'intenses négocia-

tions. Il reste que les quelques propositions énumérées par le président prouvent qu'il n'a pas renonce à des objectifs aussi controversés qu'une baisse des impôts sur les gains en capital, ni à des mesures qui pour certaines aggraveraient le déficit plutôt que le réduire. Le chemin qui mêne à un accord semble encore très ardu, à moms que de part et d'autre on s'entende pour abaisser un peu la barre ou bien pour masquer par divers artifices l'étendue réelle du déficit accepté. Et M. Bush paraît préférer reporter ses espoirs sur un avenir un peu plus lointain : il a demandé au Congrès de se prononcer avant la fin du mois, et quelle que soit l'issue des négociations concernant le prochain budget, sur un plan pluriannuel de réduction du déficit de 500 milliards de dollars...

M. Bush a aussi donné les grandes lignes de ce qui pourrait apparaître comme une amorce de plan destiné à réduire la dépendance énergétique des Etats Unis. Il s'agit de réduire un peu le gaspillage, et d'encourager par des inci-tations fiscales les forages de pétrole et de gaz domestiques. M. Bush a aussi mentionne un vieux projet que la terrible marée noire du Prince William Sound, au printemps demier, avait mis provisoirement aux oubliettes : la mise en exploitation de nouveaux champs pétrolifères en Alaska. « Sans nuire à la faune sauvage», a ajouté celui qui s'était présenté dans sa campagne électorale comme « le président de l'environnement ». Mais il y a tout à parier que bien des caribous et des ours du Grand Nord seront les victimes indirectes de la guerra du désert, qu'elle ait lieu ou pas.

## abri nucléaire

ddon et Gamorrie, eticta

Regommenco-s 0\_est etch

Ba Américas centrale Protein

- Oh Titut de l'enscation

(The Philodelphia Inquire-

Nous sommes prêts à supporte notre part et plus pour porter ce fardeau. Nous insistons pour que les autres prennent leur part aussi. » Les sanctions mettront du temps à avoir leur plein effet. Nous continuerons à examiner toutes les options avec nos alliés, mais soyons clairs : nous ne laisserons pas cette agression

» L'épreuve à laquelle nous sommes confrontés est granda, et les enjaux sont grands également. Il s'agit de la première épreuve pour le nouveau monde que nous cherchons à bâtir (...).

» L'Amérique et le monde doivent défendre leurs intérêts vitaux communs, et nous le ferons (...) Notre intérêt, notre engagemen dans le Golfe ne sont pas transitoire. (...). Notre rôle, avec les autres, est de prévenir toute nouvelle aggression. » - (Reuter, AFP.)

## Résistance et terreur dans le Koweït occupé

Suite de la première page

« Jusqu'à la répression de la grande a Jusqu'à la repression de la grande manifestation des femmes — de quatre cents à cinq cents, dont beaucoup en tchador, portant des portraits de l'émir el des drapeaux de l'émirat, le 10 août, qui a fait quatre morts et quinze blessés — affirme ce témoin, la la little de la contract passère. Mais quinze blessés – affirme ce témoin, la résistance était surtout passive. Mals ce soir-là, après que l'armée irakienne eut tiré dans la foule, dit-il, des voitures sont arrivées de partout et leurs occupants ont viposté aux soldats irakiens. Cette répression a marqué la fin des manifestations de femmes et le début des attaques armées contre les soldats ou les citovens irakiens présoldats ou les citoyens irakiens pré-sents au Kowell. En particulier, pré-cise-t-il, de nombreux chauffeurs de taxi venus de Bassorah ont été tués

« Pendant cette période, de très "Pendant cette période, de très nombreuses attaques ont eu lieu contre des véhicules militaires, des transports de munitions, des camions citernes. Quasiment chaque jour, précise toujours ce témoin, je pouvais voir de nouvelles carcasses de véhicules brûlés abandonnées le long des rues et nous entendions à plusieurs reprises, quotidiennement, de très fortes explasions. diennement, de très fortes explosions.

diennement, de très fortes explosions.

"Jusqu'au 22 août, ajouto-t-il, l'armée irakienne, fortement déployée le long de la côte et sur les grands axes routiers, n'était praiquement pas présente au centre de Koweit-Ville livré à la résistance. Celle-ci faisait ce qu'elle voulait et, ajouto-t-il, les rues étaient à ce point décorées de drapeaux et de portraits de la famille Al Sabah que l'on aurait pu se croire le jour de la fête nationale koweitienne».

» A partir du 22, les choses ont changé et en particulier l'armée ira-kienne, épaulée par l'armée populaire qui était un moment seule en charge, s'est redéployée dans toute la ville s'est redéployée dans toute la ville s'est redéployée dans toute la ville compliquant nettement l'action de la résistance. Une manifestation a toute-fois eu lieu, ajoute le térnoim, dans la nuit du le au 2 septembre où des milliers de gens montés sur le toit de leur maison ont crié, pendant cinquante minutes, des slogans hostiles à l'Irak et scandé « Allahou Akbar !» (Dieu est le plus grand). L'armée a tiré en l'air et des détonations, applaudies à chaque fois par la foule, ont été entendues.»

#### Le moral de l'occupant an plus bas

Selon ce témoin, la principale source d'approvisionnement en armes individuelles de la résistance qui s'était emparée, aux premiers jours de l'invasion, des armes entreposées dans les postes de police, est l'armée irakienne elle-même « l'e noutreme irakienne elle-meme. « De nombreux soldars, précise t-il, échangeaient leurs armes contre la robe traditionnelle armes contre la robe traditionnelle kowettienne pour mieux se fondre et disparaître dans le pays. Le moral de l'occupant est bas, dit-il, et tous les soldais irakiens blessés et hospitalisés souaus surais de l'aide pour déserter. De nombreuses désertions auraient eu lieu vers l'Arabie souaite, ce que l'on confirme à Ryad sans tou-tefois en apporter la preuve, et quel-ques accrochages se seraient produits entre soldais irakiens cherchant à déserter et d'autres qui voulaient les en

«La résistance koweitienne, assure

encore ce témoin, joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en nour-riture des sept mille Occidentaux qui se terrent dans l'émirat pour échapper aux recherches de l'armée d'occupation. Celles-ci se sont toutefois intensifiées dans les dix derniers jours au cours desqueis de nombreuses maisons ont été fouillées. L'armée pénètre dans chaque appartement pour en embar-quer éventuellement les occupants et, si vous tentez de vous y opposer, pré-cise-t-il, elle emporte ce qu'elle peut et

#### Le sort des Occidentaux et des réfugiés asiatiques

» Quelques personnes amenées récemment au sinistre hôtel Meliaavec leurs seuls vêtements, tous leurs autres effets leur ayant été volés lors de leur arrestation quand elles refusaient d'ouvrir la porte de leur appartement. La chasse à l'homme ne semble toutefois pas [ètre] systématique et bien programmée. Les Koweitiens, mena-cès de mort par l'Irak s'ils abritent des étrangers, le sont aussi par la résis-tance s'ils les dénoncent», précise le

attirer l'attention, dans la crainte permanente d'être arrêtés. Pour beaucoup, le contact avec leur ambassade n'est plus possible, l'Irak ayant coupé n est plus possible, i mat ayant coupe le téléphone comme l'eau et l'électri-cité des chancelleries qui résistent toujours. Le seul moyen de communi-quer demeure la radio et les messages envoyés sur les ondes constituent souvent l'unique lien avec l'extérieur. La situation des Occidentaux, précise toutefois ce témoin, « reste loin en deçà du drame que vivent les réfu-giés asiatiques dont beaucoup ont été jetés à la rue dès les premiers jours, de l'invasion par l'armée trakienne qui a occupé leurs logements ».

Ce témoin cite l'exemple de près de quatre-vingt mille Indiens qui avaient manifesté devant leur ambassade pour protester contre une information diffusée par la radio indienne affur-tion de la radio indienne affurnormale. «L'ambassadeur de l'Inde. raconte-t-il, a dû alors sortir leur lire

ses télégrammes pour montrer qu'il n'était pas à l'origine de cette situa-

Il ajoute que beaucoup de ces travailleurs n'ont plus de quoi survivre. L'ambassade des Philippines abrite-rait à l'intérieur de ses locaux quelque quatre mille personnes alors que huit

Selon lui, le moral des Occidentaux mille camperaient autour, sans aucun moyen. Les Philippins auraient qui se cachent serait assez bas. Terres depuis plus d'un mois dans des caches (ils en changent souvent), ils vivent sans électricité pour ne pas détruit toutes les voitures de leur représentation diplomatique pour éviter que leurs représentants ne soient tentés de partir. L'envoyé spécial de M. Perez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, chargé d'étudier le sort de ces réfugiés et celui des otages occidentaux, M. Kofi Annan, présent à Bagdad depuis plusieurs jours, n'a pas reçu

encore l'autorisation de se rendre au Koweit. Celui-ci a d'ailleurs essuyé les refus des autorités irakiennes à toutes les requêtes qu'il a faites, comme celles concernant, pour les otages occidentaux détenus sur des sites stra-tégiques. l'établissement de listes nominatives des personnes concernées et des lieux où elles se trouvent ainsi que le droit de visite consulaire et l'autorisation demandée pour la Croix-Rouge de transmettre le cour-

veiller le rapatriement des prisonniers de guerre entre Bagdad et Téhéran, s'est lui aussi déclaré impu cause du refus des autorités ira-kiennes à venir en aide aux réfugiés kiennes à venir en aide aux rétugies asiatiques ou aux otages occidentaux. « Le problème alimentaire est aigu au Koweïl, dit ce témoin. Après que l'armée irakienne se fut emparée de tous les stocks qu'elle a pu trouver dans l'émirat, six mois de réserves de grains ont été transférées à Bagdad », affirme-t-il en précisant avoir vu, des

Le CICR, présent en Irak pour sur-

jours entiers, des camions militaires irakiens faire le transbordement. « Tout ce qu'il était possible d'emporter l'a été, dit-il, l'armée irakienne se comportant comme au temps de l'Empire ottoman où les pachas laissaient à leurs troupes victorieuses le bénéfice du

Des voitures neuves volées par milliers au Koweit sont aujourd'hui revendues officiellement par les autorités à Bagdad et les voitures de la police koweltienne circulent dans la capitale irakienne. Si les vols individuels ont parfois été punis, un officier ayant même été pendu et son corps exposé plusieurs jours sur une grande place de Koweit, le vol organisé par l'Etat irakien est pratiqué sur une grande échelle.

Combien de temps la population de l'émirat coupé du monde extérieur pourra-t-elle survivre? Combien de temps les étrangers terrés dans leurs abris ou livrés à la rue pourront-ils tenir?

Le Kox interdite, il est difficile de se faire une idée exacte de la situation. Mais le refus des autorités de permettre à la presse de se rendre, même en voyage organisé, art dans lequel les Irakiens sont maîtres, est en tout cas la meilleure preuve que la situation y demeure plus qu'anormale.

FRANÇOISE CHIPAUX

## Plusieurs pays évacuent leurs diplomates

Quatre pays ont annoncé, mardi 11 septembre, leur décision d'évacuer les diplomates qu'ils avaient, jusque-là, maintenu au Koweit en dépit des pressions exercées par les Irakiens et des conditions de vie qui se font toujours plus dures dans la capitale de l'émirat occupé. Il s'agit de la Suisse, de l'Autriche, du Bangladesh et de la Grèce.

Ce dernier pays est, après le

Danemark, le deuxième membre de la CEE à avoir pris une telle décision. Le ministre grec des affaires étrangères, M. Antonis Samaras, a expliqué que le départ des deux diplomates grecs était devenu « inévitable » car l'ambassade manquait d'eau et de nourriture et ne pouvait en obtenir en raison de la estricte surveillance militaire du bâtiment par les forces d'occupation irakiennes ». Les quatre pays ont tenu à souligner que leur décision n'impliquait en aucun cas une quelconque reconnaissance de l'annexion du Koweit

Par ailleurs, un membre de l'ambassade de Grande-Bretagne à Bagdad a été autorisé par les autorités irakiennes à se rendre à Koweit, à la demande du Foreign Office, afin d'organiser l'évacuation des dernières femmes qui veulent quitter le pays avec leurs enfants. C'est la première fois qu'un diplomate étranger est autorisé à se rendre au Koweit depuis l'invasion irakienne du 2 août. Quatre personnes, dont l'ambassadeur, se trouvent tou-

jours à l'ambassade de Grande-Bretagne au Koweit. Mais il leur est impossible de quitter le bâtiment, dont les issues sont bloquées par des soldats irakiens.

Une centaine de Britanniques ainsi que plus de 300 ressortissants américains doivent être évacués mercredi de Koweit vers Londres via Bagdad sur un avion de la compagnie irakienne affreté par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Un autre vol de l'Iraqi Airways doit être organisé vendredi prochain pour l'évacuation de ressortissants occidentaux, sans que l'on connaisse leur nationalité.

De son côté, le département d'Etat a annoncé mardi que les ressortissants américains d'origine arabe avaient été autorisés à quitter le Koweit et l'Irak. Aucune indication n'a été fournie sur le nombre d'hommes concernés par cette autorisation de départ, accordée essentiellement aux femmes et aux enfants.

Jusqu'à présent, 90 Américains ont été pris par les forces irakiennes pour servir de « boucliers humains » sur des sites stratégiques, a également indiqué le département d'Etal. « Avec l'évacuation d'environ 600 Américains d'Irak et du Kowell jusqu'à present, nous estimons que, approximativement, I 700 Américains sont toujours au Koweil et 100 en Irak », a encore précisé un porte-parole. - (AFP,

## RECHERCHE CE MOIS-CI

## **UN DOSSIER COMPLET** D'ACTUALITÉ SUR L'ELECTRICITÉ **SOLAIRE**

Produire directement de l'énergie électrique à partir du soleil : c'est aujourd'hui une réalité industrielle. C'est désormais un enjeu économique face à la crise pétrolière.

SEPTEMBRE 1990 N°224 - 32 F en vente dans tous les kiosques

## Un entretien avec M. Lionel Jospin

« Nous sommes, avec les Américains, dans le camp des démocraties » nous déclare le ministre de l'éducation

Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, rappelle qu'en 1983, alors qu'il était premier secrétaire du Parti socialiste, il avait pris position contre la livraison d'armes offensives à l'Irak. Il explique d'autre part comment s'est formée la ligne choisie par la France dans le conflit du Golfe et déclare : « Nous sommes, avec les Américains, dans le camp des démocraties. »

e Réagir à la crise du Golfe, cela pose-t-il problème à un ministre d'Etat, socialiste, ancien premier secrétaire du PS? Ou bien y a-t-il, d'entrée, des principes qui s'imposent?

- Une crise surprend toujours parce que c'est une rupture. On y perd ses repères. Il faut un temps d'adaptation. Comme toute grande crise, celle-ci concentre une série de problèmes : l'agression irakienne, la nature du régime de M. Saddam Hussein, celle du régime koweîtien. le problème du développement, celui de la démocratie, la question palestinienne, la sécurité d'Israël, le Liban, la question kurde, le pétrole - essentiel pour les Occidentaux, mais aussi pour les pays de l'Est et les pays pauvres parce qu'ils n'ont pas d'autre ressource énergétique, -les rapports Nord-Sud, la relation pays arabes-Etats-Unis, les rapports monde arabe - anciennes puis-sances coloniales. Ce condensé autorise toutes les confusions. Parce qu'on est pour le Sud, on excuse une agression militaire; parce qu'on est pour le droit, on oublie la nature du régime koweïtien; parce qu'on n'aime pas les Américains, on croit qu'une dictature peut être progressiste, etc. Il faut essayer d'y voir clair, de ne rien mélanger ni confondre. Et puis, naturellement, dégager ou plutôt accompagner - car c'est le président de la République qui la dégage pour l'essentiel - une démarche pour la France.

» Tout cela m'a assailli bien sûr quand j'ai vu ce conflit éclater, sachant de surcroît que je devais, quelques jours après, assumer un intérim du premier ministre. La démarche choisie par le président de la République m'a paru exemplaire. Il a à la fois assumé tout de suite les décisions — la diplomatie française s'est mise en marche — et réuni le conseil restreint, c'est-àdire qu'il a fait discuter l'instance gouvernementale pour arrêter les premières décisions, notamment militaires.

- Il y a eu vraiment discussion dans ce conseil restreint? - Oui.

C'est nouveau, quand l'on pense aux conseils des ministres habituels!

- Exact. Le conseil des ministres, avec ses quarante ministres et secrétaires d'Etat, est une instance dans laquelle on arrête des décisions préparées. C'est rarement le lieu d'un débat politique. C'est le

Tant que l'Irak n'a pas reculé

#### Le PS rejette l'idée d'une conférence internationale

M. Pierre Guidoni, membre du secrétariat national du PS, chargé des relations internationales, a déclare, mardi 11 septembre, que « l'agresseur » doit » lacher sa proie v et que les socialistes rejettent l'idée d'une « conférence internationale qui melange les problemes » du Proche-Orient. « A l'avenir, la communauté internationale ne pourra se désintéresser des autres problèmes de la région », tels ceux du Liban ou des territoires occupés par Israel, estime M. Guidoni, « mais ce scrait une erreur de mélanger les choses, de provouuer un télescopage v entre ces questions avant que l'Irak ne se retire du Koweît et ne libère les otages.

Revenant sur l'expression de M. François Mitterrand, qui, le 16 août, avait constaté que l'on était entré dans une « logique de guerre », M. Guidoni a regretté que le propos du chef de l'Etat ait été compris par certains « sans en voir le contexte », c'est-à-dire la volonté de sortir de cette logique « par le respect du droit international », Le responsable socialiste a souligné que, depuis le début de la crise, les positions du bureau exécutif du PS avaient au contraire, » à chaque stade, toujours collé à l'actualité ».

neu d'une decision unime, avec parfois tel ou tel échange, pour une mise au point ou pour lever une incertitude. Le conseil restreint, dans la crise du Golfe, par sa composition, parce que le président l'a voulu tel, par la nature du sujet, n'était pas simplement une instance où l'on entérinait une décision préparée, mais il était vraiment le lieu d'une discussion. François Mitterrand a dit : « Que pensez-vous? Exprimez-vous », sans donner sa propre position. Dans ce sens, oui, cela a été une vraie discussion, même si, naturellement, la vision du président dans cette affaire a été, au bout du compte, tout à fait déterminante.

- En 1983, vous avez été l'un des rares socialistes à vous opposer, ou en tout cas à émettre des réserves sérieuses, au prêt des fameux Super-Étendard à l'Irak. Aviez-vous déjà une vue très précise du régime de M. Saddam Hussein?

- A l'époque, j'étais premier secrétaire du PS, et non membre du gouvernement. J'ai parlé de ce problème avec le premier ministre et le président de la République. C'est vrai, je n'étais pas pour la livraison des Super-Étendard.

» Ma première raison, c'était la nature du régime irakien, une dictature extrêmement brutale. Ma deuxième raison, c'était le risque d'être trop nettement engagé dans le camp d'un des deux adversaires – l'Irak contre l'Iran, – si passionnément dressés l'un contre l'autre. A certains égards, nous l'avons payé. Je m'interrogeais aussi sur la pertinence de la théorie du « barrage » au khomeinisme, car je me disais que ce n'était pas la résistance militaire de l'Irak qui freinerait le développement du fondamentalisme, et aussi qu'il ne fallait pas identifier le fondamentalisme au seul khomeinisme. Je pensais enfin que le monde arabe, quelle que l'it l'issue du conflit entre Saddam Hussein et Khomeiny, résisterait à la noussée perse.

mait à la poussée perse.

» Mais, en même temps, je mesurais bien les risques encourus à l'époque et admettais la force du raisonnement qui conduisait à la «théorie du barrage». J'ai donné mon point de vue, puis j'ai été solidaire du choix fait.

- Donc, votre prise de position ne portait pas seulement sur les Super-Etondard

 Non, sur les Exocet, sur toutes les livraisons d'armes offensives.
 De toute façon, ce débat est derrière nous. Le problème est ce qu'on fait maintenant.

«L'un achetait des Rolls l'autre achète des missiles»

 Pensez-vous qu'obtenir l'évacuation du Koweit est plus important qu'avoir une politique axée uniquement sur le sauvetage des otages?

Je constate que des otages ont déjà été libérés sans que la France et les autres pays occidentaux aient cédé sur quoi que ce soit. D'un point de vue de principe, la question des otages ne peut pas être négociée. Ils doivent être libérés. Pour le Koweit, c'est une autre question. Sa libération est un préalable pour la communauté internationale. Le conflit ne peut pas se solder par le maintien de l'Irak au Koweit, sauf à bafouer les décisions de l'ONU, à accepter que l'Etat prédateur garde sa proie et à faire courir de nouveaux risques à la région. Mais le retrait irakien, qui est l'exigence de départ, est aussi le but de l'embargo et de la pression militaire. D'une façon ou d'une autre, le Koweit est au cœur de la crise. Donc, sans doute en discutera-t-on. Mais l'annexion

sera remise en cause.

- Est-il imaginable d'essayer de régler simultanément l'affaire du Koweit, les affaires de la Cisjordanie du Golor de Libera 2

nie, du Golan, du Liban?

On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Il faut d'abord restaurer le Koweït dans ses droits légitimes d'Etat souverain et je ne vois pas en quoi la non-solution, aujourd'hui, du problème palestinien – et je suis pour que ce problème trouve une solution – excuserait l'Irak d'avoir occupé le Koweït

occupé le Koweït.

» Pas plus que je ne vois en quoi le régime koweïtien serait d'une essence inférieure au régime irakien. L'un achetait des Rolls; l'autre achète des missiles; ici régnait une dynastie familiale; là domine un clan villageois. Le premier était un régime autoritaire, plutôt modéré à l'égard de son opposition; le second est une dictature féroce qui élimine la sienne. Pourtant, oui, il y a une diffé-

lieu d'une décision ultime, avec parfois tel ou tel échange, pour une mise au point ou pour lever une incertitude. Le conseil restreint,

» Je suis pour que les pétromonarchies cèdent un jour la place à des régimes démocratiques; je ne souhaite pas qu'elles succombent devant des dictatures ouvertes. Et c'est tout le problème du monde arabe, des peuples arabes, que de se persuader qu'ils doivent eux aussi se fixer pour objectifs, comme nous l'avons fait nousmêmes, mais avec leur histoire et leur culture propres, la démocratie, un développement autocentré, une séparation du spirituel et du temporel dans le domaine du politique et de l'Etat.

» Je suis pour que soient règlés le problème palestinien et le sort des territoires occupés par Israël, pour la restauration de l'intégrité du Liban, pour la prise en compte de la réalité kurde, pour une meilleure répartition de la rente pétrolière. Mais ce ne sont pas des préalables. L'Irak doit renoncer au Koweït et le fera. Qui sait si le règlement de ce premier problème n'aidera pas à mieux ensuite traiter les autres!



- Au début de la crise, les socialistes se sont divisés entre ceux qui, comme M. Mitterrand, ont tout de suite raisonné en termes de crise des fusées à Cuba en 1963, et ceux qui ont raisonné par référence à l'affaire de Suez en 1956. Finalement, ces deux approches - moins visibles aujourchungs

 Pour l'essentiel, tous les socialistes, de sensibilités différentes, se retrouvent en harmonie avec la position de François Mitterrand. C'est mon cas depuis le début.

» Je ne crois pas qu'il faille exhumer le spectre de Suez. Je suis de la génération de la décolonisation. Je n'ai aucune culpabilité sur Suez, parce que je n'étais pas pour l'expédition de Suez.

» Si on commence à jouer avec des références historiques, on peut aussi bien dire: « Ni Suez, ni Munich.» François Mitterrand, dans ces moments cruciaux, doit penser auxcombats de la seconde guerre mondiale et à ce qu'ont fait les Etats-Unis. Nous sommes, avec les Américains, dans le camp des démocraties. Nous sommes dans la même alliance. C'est ce qu'il exprime quand il parle de solidarité. C'est en vertu de cet héritage historique et de ces appartenances communes, sans doute, que de Gaulle a surpris, en 1963, lorsqu'il s'est placé du côté de Kennedy. De

même, François Mitterrand ne devrait pas surprendre en manifestant une solidarité avec Bush. D'autant qu'il dégage une démarche qui est spécifique à la France. D'ailleurs Gorbatchev et Bush étaient très proches l'un de l'autre à Helsinki. Et nous agissons sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, ce qui est essentiel.

— Cette crise rend-elle au prési-

Nations unies, ce qui est essentiel.

- Cette crise rend-elle au président de la République un pouvoir qui était en train de s'effriter, y compris et surtout sur le Partisocialiste?

- Je dirais plutôt qu'elle rappelle le rôle éminent du président de la République dans les domaines qui touchent à la politique internationale et à la défense. Nous le savons. La Constitution est faite pour cela. C'est l'ensemble, ou la quasi-totalité, de la communauté politique, et non seulement les socialistes, qui se situe et évolue par rapport au président de la République. C'est en partie le résultat d'un réflexe sain dont il faut féliciter l'opposition : se rassembler dans une crise majeure qui concerne la France. Mais cela tient aussi au fait que la politique définie par le président de la République est la bonne. M. Chirac a raison de dire qu'il n'y a pas de consensus, il y a l'approbation par l'opposition d'une politique raisonnable. Sauf pour le Front national et les Verts qui se situent dans un curieux «ailleurs».

#### « Bataille de succession dérisoire »

- Trouvez-vous normal qu'un ministre de la défense, dans l'hypothèse toute théorique d'un conflit, fasse peur eux gens en disant : « Ah oui, mais ça ferait cent mille morts » ?

 Ce qui est normal quand on a un ami, c'est de lui donner son sentiment en privé. C'est ce que je ferais.

Tout cela rend dérisoire la bataille de succession qui avait commencé chez les socialistes...

 La bataille de succession dont vous pariez était dérisoire avant. Si

vous pensez que la crise l'efface, tant mieux.

— Pourtant vous réunissez votre courant à Port-d'Albret, dans les

 Oui, mais pour parler idées et action. Pas pouvoir et sucession. Et puis pour passer des heures fraternelles.

Landes, ce week-end....

- Vous avez depuis longtemps à l'esprit une conception des institutions qui se traduirait par un exécutif à une seule tête (suppression du premier ministre). Cela changerait-il quelque chose dans la conduite de la politique extérieure de la France au moment où nous sommes?

- Mon raisonnement t valait plutôt pour le gouvernement nor-mal des hommes et des choses. En période de crise, ce problème se pose peu, car le président s'impose De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, sont des hommes, avec leurs défauts et leurs qualités, qui étaient ou sont faits pour cela capables de se hisser à la hauteur de leurs responsabilités d'Etat. d'analyses internationales, de décisions difficiles; ce qui ne veut pas dire qu'ils pensaient ou pensent la même chose. Le problème du régime politique d'un pays, c'est qu'il ne doit pas sculement être fait pour des périodes exceptionnelles mais aussi pour la longue succession des jours ordinaires. Elle façonne presque autant l'histoire d'un pays que le font les temps de

Propos recueillis par JACQUES AMALRIC et JEAN-YVES LHOMEAU

LA CRISE DU GOLFE

▼ Les répercussions économiques ▼

AFP-DIRECT

NOUVEAU SERVICE SUR MICRO-ORDINATEUR OU MINITEL:

TOUTES LES DÉPÉCHES DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE CONSULTABLES INSTANTANÉMENT

SUR ABONNEMENT : AFP / TEL (1) 40 41 45 42

**EN TEMPS REEL** 

▼ L'événement sur le vif ▼

▼ Le drame humain ▼

## Le flux des réfugiés s'est nettement ralenti en Jordanie

En quelques jours, sous le double effet d'un net ralentissement des arrivées et de l'accélération des évacuations, le nombre des réfugiés venant du Koweit et de Bagdad qui se trouvent en transit sur le territoire de la Jordanie a soudainement baissé de façon spectaculaire. Il est retombé, mardi 11 septembre, à près de 40 000, selon les autorités jordaniennes, alors qu'au début de la semaine dernière il dépassait la centaine de milliers et paraissait devoir encore augmenter (1).

AMMAN

de notre envoyé spécial

Le rapport entre les arrivées dans le no man's land de la frontière avec l'Irak et les départs dans les aéroports ou le port d'Akaba s'est brusquement inversé. Depuis le début du week-end, les nouveaux arrivants sont, en moyenne, moins de 10 000 à se présenter chaque jour en Jordanie (7 000 le 8 septembre, d'après une évaluation effectuée par les représentants à Amman des organismes des Nations unies). Parallèlement, le total quotidien des départs par voies aérienne et maritime – le flot des Egyptiens s'écoule désormais rapidement par Akaba – excède largement ce chiffre de 10 000.

Cette semaine, on peut parier d'un véritable pont aérien établi entre la Jordanie et les pays dont les ressortissants sont les plus nombreux dans les camps de transit : Bangladesh, Sri-Lanka et Pakistan. L'opération est en grande partie coordonnée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Jusqu'à lundi, 7 000 personnes avaient été rapatriées vers le Bangladesh et Sri-Lanka, en l'espace d'une semaine.

Mais le mouvement va en s'amplifiant puisque, révisant ses prévisions à la hausse, l'OIM, à qui quelque 30 millions de dollars ont été promis pour le moment par les Etats-Unis et la Communauté européenne, compte avoir transporté par vols charters 12 000 réfugiés avant lundi prochain et 32 000 avant le 20 septembre. Cent sept vols ont été programmés.

Amélioration

des conditions d'accueil

Dans la nuit de lundi à mardi, le
Boeing 747 d'Air France affrété
par le gouvernement français est

parti d'Amman, pour la première de cinq rotations, afin d'acheminer en sept Jours vers Dacca 2 000 Bangladeshis. Depuis le 6 septembre, un Antonov soviétique poursuit ses navettes. Etonnant spectacle que celui de l'embarquement à bord de l'un des plus gros avions du monde – d'ordinaire affecté au transport de frêt – où s'entassent entre 400 et 500 Bangladeshis ou Sri-Lankais, assis en tailleur sur des matelas de mousse posés à même l'immense soute... Le trafic est si intense à l'aéroport international d'Amman qu'une base militaire voisine a été ouverte aux appareils civils.

PUBLICITÉ
LITTÉRAIRE
Reus.: 45-55-91-82, poste 4297

Les autorités jordaniennes et les organisations humanitaires étrangères, profitant de la diminution inespérée – mais peut-être temporaire – du nombre des réfugiés, ont pu améliorer sensiblement le dispositif d'accueil. Ainsi a commencé à se vider le premier camp improvisé en plein désert à la frontière, «Chalaan Un», où l'on avait recensé jusqu'à 30 000 réfugiés vivant dans des conditions extrêmement dures. Ces gens sont progressivement transférés vers deux autres camps du no man's land, plus récents et mieux organi-

Mais, surtout, l'installation de deux nouveaux camps concus avec soin est presque terminée, à michemin entre la frontière et Amman, à proximité de l'oasis Azrak, où l'approvisionnement en eau ne pose pas de problème. Quarante mille personnes pourront être hébergées à cet endroit, les premières dès mercredi ou jeudi. Là, les rigueurs du climat seront plus supportables, les écarts de températures entre le jour et la nuit moins grands et les scorpions moins nombreux – chaque jour, soixante à soixante-dix réfugiés étaient piqués dans le no man's land.

A propos de la situation sanitaire, qui est restée malgré tout relativement bonne, les médecins jordaniens et étrangers ont démenti, lundi, avoir enregistré le moindre cas de cholèra. En dépit du soulagement actuel, le gouvernement jordanien craint toujours d'avoir à affronter, à plus on moins brève échéance, un nouvel afflux massif de réfugiés. On se demande à Amman si le frein apparemment mis à l'exode par les autorités irakiennes va être mainlenu durablement.

FRANCIS CORNU

(1) Contrairement à ce que nous indiquions dans le Monde daté 9-10 septemore sur la foi de données qui se sont révélées erronées par la suite, le nombre des rélugiés en Jordanie était retombé au-dessous de 100 000 vendredi 7 septembre. Alors que le gouvernement d'Amman continuait de lancer des appels pressants à l'alde Internationale, les services jordanions, surpris et incrédules devant la baisse, ont tardé à ectualiser lours statistiques en fin de semaine dernière.

GUERRE DU GOLFE

Depuis le début de la crise une voix différente se fair entendre dans le concert ou se mêtent, de la gauche à la droite, propos béllicistes, invectives, appels triomphalistes pour une guerre qu'on ne saurait, évidemment, perdre car le droit, la force et la morale sont, comme chacun sait, du côté de l'Amérique.

Cette semaine encore. Didier Motchane ecrit: « Poster un détachement français en Arabie Saoudite ne change rien au rapport des forces mais c'est remettre à l'Amérique le soin de décider, pour nous et à notre place, de la guerre et de la paix... Rien n'empêchera que cette guerre soit perçue par les masses arabes comme celle de l'Occident contre le Sud ».

Ténaignage Chrétien

Cette semaine chez les marchands de journeux ou à TC, 49, fbg Poissonnière, 75009 Paris. Tél. 42.46.37.50. Prix 15 F.

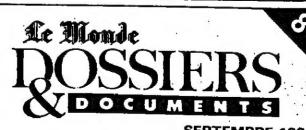

SEPTEMBRE 1990 LITTÉRATURES D'AMÉRIQUE LATINE

Des repères pour découvrir les richesses littéraires du continent latino-américain.

La tradition orale amérindienne.

La tradition orale amérindienne.
Les voies multiples de la littérature hispanique,

Langage et culture du Brésil.
 Francophonie et africanité aux Antilles.

Également au sommaire :

LES FARDEAUX DE LA DETTE

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

مكذا من الماصل

SSSILIS SSSILIS

MANA DI ASI

La situation militaire et le contournement de l'embargo

## L'Irak a redéployé neuf divisions sur les frontières turque, syrienne et saoudienne

L'Irak a redéployé près de cent mille hommes, soit neuf divisions, de la frontière iranienne sur les frontières turque, syrienne et saoudienne depuis la mi-août, ont indiqué mardi 11 septembre le Pentagone et la presse turque, citant des sources militaires (le Monde du 12 septembre). Trois divisions sont postées à la frontière irakoturque et trois autres à la frontière irako-syrienne, dans la zone dite des « trois frontières ». Ces renforts portent à cent mille hommes les effectifs irakiens à la frontière turque.

Selon un porte-parole du Pentagone, « il n'y a rien qui indique que des hostilités soient imminentes ». Les effectifs irakiens au Koweit et autour de l'émirat n'aurait pas changé, d'après la même source, et consistent toujours en 265 000 soldats appuyés par 2 200 chars. Toutefois, la Turquie (seui pays de l'OTAN à avoir une frontière avec l'Irak) hésite toujours à envoyer des troupes dans le Goife, en dépit des appels pressants de Washington. Ankara a démenti les informations selon lesquelles deux frégates tur-ques avaient appareillé vers le Golfe. Selon le ministère de la défense turc, il s'agit là d'une « ques-

Par contre, à Dakar, deux mille Sénégalais se sont portés volontaires pour aller combattre aux côtés des forces saoudiennes afin de défendre les lieux saints de l'islam. A Damas, le chef de la minorité chiite d'Arabie saoudite, le cheikh Hassan Al Saffar, pourtant connu pour son bostilité envers la famille royale wahbabite, a « appelé le peuple saoudien à promouvoir l'union nationale et la cohésion interne et à repousser les dangers qui menacent la nation en ce moment critique».

Dans le Golfe, les commandants des marines arabes et occidentales – au nombre d'une vingtaine – présentes dans la région sont convenues mardi de se partager la zone en différents secteurs afin d'améliorer l'efficacité du blocus contre l'Irak. Une coordination a également été mise en place entre les marines américaine et celles de l'UEO (Union de l'Europe occidentale). Ce qui n'empêche pas l'embargo de rester perméable. Selon les Lloyds de Londres, il y avait lundi, dans le port jordanien d'Akaba, quinze navires, dont trois irakiens. D'après le département d'Etat, Cuba et la Roumanie ont conclu des accords pétroliers avec l'Irak en violation de l'embargo des Nations unies; ce qu'a démenti

#### Des sociétés suisses en accusation

ellement Bucarest

D'autres pays de l'Est tenteraient aussi de maintenir leurs ventes de matériel militaire à Bagdad. Deux sociétés occidentales non identifiées ont tenté d'envoyer clandestinement des denrées alimentaires en Irak, avec lequel des entreprises asiatiques et africaines continuent de commercer.

En Suisse, la société Schmiedemeccanica a été accusée mardi par
la télévision alémanique d'avoir
tenté de livrer à l'Irak des pièces en
acier utilisées pour fabriquer des
installations d'enrichissement de
l'uranium et des fusées. Deux colis
destinés par la société tessinoise à
l'Irak avaient été saisies en juillet à
l'aéroport de Francfort. Schmiedemeccanica est soupconnée d'avoir
livré à Bagdad des couvercles et des
fonds de centrifugeuses à gaz tandis
que la société Schaeublin de Bévilard (Jura-suisse) aurait fourni une
machine-outil spécialisée. Selon la
BBC, 18 % du capital de Schmiedemeccanica seraient détenus par une
société contrôlée par l'Irak, la LTD
basée à Londres.

L'Iran aurait par ailleurs accepté de fournir des produits alimentaires

et des médicaments à l'Irak en échange de 200 000 barils de pétrole raffiné par jour. Selon une source bien informée à Téhéran, l'accord arrait été conclu lors de la visite dimanche dernier du chef de la diplomatie irakienne, M. Tarek Aziz.

Aziz.

Enfin, en Autriche, le ministre des affaires étrangères a annoncé mardi qu'en cas de guerre dans le Golfe l'espace aérien de son pays serait fermé aux avions étrangers. « Cette position de l'Autriche vaut quelle que soit la partie qui déclencherait ces actions de guerre et indépendamment des décisions de l'ONU », a précisé M. Alois Mock. — (Reuter, AEP AP)

# Des brouilleurs d'origine française contre les avions-radars américains?

Selon le Financial Times du mercredi 12 septembre, les Etats-Unis auraient demandé à la France de lui donner des informations sur les équipements de brouillage que la société française Thomson a livrés dans le passé à l'Irak et qui, aujourd'hui, perturberaient le travail de détection des avions-radars AWACS américains et saoudiens au Moyen-Orient.

A l'origine, les Américains avaient estimé que les Irakiens pouvaient mener cette guenre électronique grâce à des matériels de conception soviétique mis en œuvre, au besoin, avec l'aide de conseillers soviétiques à Bagdad. Aujourd'hui, les Américains seraient arrivés à la conclusion que ce travail est exécuté à partir d'équipements français et le Financial Times croit pouvoir ajouter qu'il s'agit de matériels du groupe

Thomson embarqués principalement - à l'occasion d'un contrat de 900 millions de francs intervenu au début de cette année - à bord d'un avion-radar aménagé

par les trakiens.

Durant les demiers mois de son conflit avec l'Iran, l'armée irakienne a, en effet, utilisé un avion de transport soviétique (un !liouchine-76) sur lequel ses techniciens avaient monté notamment un radar et des contre-mesures électroniques de brouillage.

Cet appareil de fabrication nationale n'a pas eu les performances attendues, bien que les Irakiens eient affirmé que leur avion de détection avancée permettait de guider leurs propres attaques aériennes et de déjouer, en brouillant ou en pénétrant les réceptions d'autrui, les moyens pour l'adversaire de conduire la guerre

## La Grande-Bretagne décide d'envoyer plusieurs milliers de soldats et des dizaines de tanks

Répondant à l'appel des Etats-Unis

LONDRES

de notre correspondant

La Grande-Bretagne a répondu une fois de plus la première à l'appel du grand frère américain. Les Etats-Unis avaient fait savoir ces derniers jours qu'ils souhaitaient une présence, qui ne soit pas seulement symbolique, des armées de terre de leurs alliés de l'OTAN.

Londres a réagi rapidement en décidant l'envoi de troupes et de blindés prélevés sur le dispositif britannique en Allemagne, qui seront acheminés dans les semaines qui viennent vers l'Arabie saoudite et éventuellement d'autres pays du Golfe.

Il y a eu cependant un peu de confusion lors du Conseil des ministres restreint consacré à ce déploiement, mardi 11 septembre. Devant les conseils contradictoires qui lui étaient prodigués. Mac Margaret Thatcher a décidé qu'il était urgent... que les plus hauts chefs militaires du pays se mettent d'accord entre eux sur la composition de ce contingent.

Les délibérations du cabinet sont secrètes. Mais quelques indiscrétions donnent à penser que l'état-major ne veut pas se ridiculiser en envoyant des

aérienne ou l'action de ses forces

L'Iliouchine-76 irakien embar-

que, pour sa mission, des maté-

riels électroniques de diverses ori-

gines, en particulier des

équipements de Thomson et du

Au ministère français de la

défense, on dément qu'un contrat

de cet ordre ait été signé entre

l'Irak at la France, et on affirme

n'être pas au courant de la

démarche américaine rapportée

par le Financial Times. De son

côté, Thomson se contente de

rappelar que la contrat de 900 mil-

lions de francs (intervenu bien

avant la décision d'embargo des

Nations unies) avec Bagdad n'a

pas été exécuté en raison des

délais prévus de fabrication des

matériels retenus par l'armée ira-

sur le champ de bataille.

groupe américain Collins.

troupes et des matériels qui seraient incapables de résister à un séjour de longue durée dans un environnement désertique.

La grande question posée est la suivante : le char Challenger, adapté au combat sur le sol europeen, peut-il être utilisé sur du sable et par des températures dépassant parfois 50°? Ne vaudrait-il pas mieux envoyer la-bas des engins plus légers, mieux adaptés au désert et surtout plus mobiles? Il faudra done attendre encore un peu avant de savoir quelle sera la composition exacte de cette force terrestre souhaitée par Washington. La décision de principe est prise. Reste à définir les modalités pratiques.

#### Une brigade motorisée blindée au complet

L'armée de terre souhaite l'envoi d'une brigade motorisée blindée au complet dans le Golfe. Il s'agirait done de quatre mille hommes servant environ une centaine de tanks. Deux cents véhicules d'accompagnement et des hélicoptères de combat compléteraient cette panoplie. D'autres responsables militaires penchent en faveur d'une « force mixte », qui comprendrait moins de chars Challenger, mais plus de transports de troupes rapides et surtout plus d'hélicoptères de combat.

Il faudra de toute façon transporter tout cela par batéau, ce qui prendra du temps. La décision finale devrait être annoncée avant le départ, dimanche 16 septembre, de M. Thatcher pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Suisse.

DOMINIQUE DHOMBRES

Parce qu'en un an, le monde a plus changé qu'en 10 ans.



PETIT LAROUSSE, TOUJOURS A JOUR.

## L' « offre pétrolière » de Bagdad n'est pas prise au sérieux

Les déclarations du président ira-kien Saddam Hussein, qui a offert lundi soir 10 septembre de fournir gratuitement du pétrole aux pays du iers-monde sous réserve que ces derniers viennent le chercher, « relèvent une fois de plus de la manipulation ou de la gesticulation médiatique avec la volonté de donner un aspect Nord-Sud au conflit, ce qui est évidemment mensonger», a déclaré mardi le porte-parole du Quai d'Orsay, Daniel Bernard. Il a ajouté qu'il y avait « quelque paradoxe » à parler aujourd'hui de gratuité pour les Etats du tiers-monde, alors qu'avant l'invasion du 2 août , « l'abjectif avèré de Saddam Hussein était de saire en sorte que le pêtrole aug-

A la conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés (PMA), plusieurs délégués du tiers-monde ont qualifié la proposition irakienne de bluff politique ». Ils ont également souligné que la grande majorité des pays du tiers-monde avait condamné l'invasion du Kowell et s'était prononcée pour l'embargo décidé par les Nations unies. « Nous avons peut-être faim, mais on ne peut pas nous avoir comme cela», a affirmé un délégué africain, « Et puis même si le pétrole est gratuit, qui nous donnera les bateaux pour le transporter? », a-t-il demandé.

#### « Cruelle nlaisanterie »

A Caracas, le président du Venezuela, M. Carlos Andres Perez, a rejeté l'offre irakienne. « Tout d'abord, a-t-il dit, il y a l'embargo. Ensuite comment un pays peut-il vivre l'Irak? Cela n'a pas de sens et ne vaut pas la peine d'être commente. »

A Montevideo, le gouvernement de l'Uruguay a fait savoir qu'il étu-diait « dans le plus strict respect de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU » la situation créée par la proposition de l'Irak. Le ministre des affaires étrangères Hector Gros Espiell a précisé que son gouvernement n'avait reçu aucune offre formelle du président irakien, mais qu'il avait réagi sur la base de ses

déclarations à la télévision. Il a ajouté qu'il s'agissait d'envisager ce don de pétrole «dans le cadre juridique du problème, si cela est compati ble ævec la décision de l'ONU».

L'Uruguay, qui importe toute sa consommation de pétrole, soit neuf millions de barils par an, perdra au moins 90 millions de dollars par suite de l'augmentation du prix international du brut, due à la crise du Golfe.

A Manille, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères philippin, Raul Manglapus a affirmé que son pays refuserait l'offre irakienne.

Le président hondurien Rafaël Callejas a qualifié pour sa part de \* cruelle plaisanterie » la proposition de Saddam Hussein. « C'est un acte de cruauté, c'est comme offrir une friandise à une personne qui serait en train de mourir de soif dans la désert », a-t-il déclaré. Le président Callejas a estimé que la facture pétrolière de son pays s'était accrue de quesque 150 000 dollars par jour depuis l'invasion du Koweit. (AFP-AP-Reuter.) Après un long silence

## La Tunisie se déclare publiqueme par les résolutions de l'

de notre correspondant

Dans la crise du Golfe, la Tunisie se considère engagée par les résolutions du conseil de sécurité, a affirmé, mardi i l septembre, le premier ministre, M. Hamed Karoui, devant la Chambre des députés réunie en séance extraordi-naire. C'est la première fois que cette position est exprimée publiquement de façon aussi nette par un officiel tunisien. L'intervention de M. Karoui a semblé à plusieurs reprises prendre des allures de « recentrage » et de mise au point après la vague populaire pro-ira-kienne qui s'est développée dans le

Il a rappelé que les grands prin-cipes de la politique tunisienne se fondent sur le respect de la légalité internationale et le rejet du recours à la force contre la souveraineté et l'indépendance des États. Il s'est abstenu d'évoquer la présence des forces militaires étrangères dans le

Un diplomate

soviétique chargé de discuter

avec le Vatican

d'une conférence

sur le Proche-Orient

Le fils de l'ancien numéro un

soviétique Youri Andropov a été

chargé il y a quelques jours de contacts avec les responsables du

Vatican « sur la proposition sovietique de reunion d'une conférence

internationale sur le Proche-

Orient » et sur la crise dans le

Golfe, se bornant à plaider pour une solution pacifique de la crise dans un cadre arabe en faveur de laquelle la Tunisie s'est beaucoup employée ces dernières semaines.

employée ces dernières semaines.

Les suggestions pour sortir de l'impasse qu'avance le président Ben Ali se fondent sur les bases suivantes : «Libération des civils retenus en Irak et au Koweit; retrait des forces irakiennes du Koweit; déploiement des forces arabes pour se substituer aux forces étrangères; garantie de l'intégrité de tous les États du Golfe; règlement des problèmes qui se trouvent à l'origine de la crise et règlement des problèmes du Proche-Orient ».

Alors que son sonvernement

rati

dar

ma fin:

tou

dîn

mi

lib

sei 24

de

et

Alors que son gouvernement était jusqu'ici demeuré silencieux sur le problème des otages, le pre-mier ministre a affirmé bien haut l'opposition de la Tunisie « au recours àséquestration de civils ». Il a aussi tenu à se démarquer des commentaires de la presse locale, quasiment tous favorables à Sad-dam Hussein, « qui n'expriment que l'opinion de leurs auteurs ».

« Répercussions négatives »

La Tunisie observant l'embargo décrété contre l'Irak et le Koweit, M. Karoui a insisté sur « les répercussions négatives qu'il entraîne pour l'économie nationale au plan financier et commercial ». Il a indique que le gouvernement en avait informé plusieurs instances et ins-titutions internationales « afin de les sensibiliser ». Seson le ministre de l'économie et des finances qui lui a succédé à la tribune, le manque à gagner résultant de la crise se

LIBERIA : après l'annonce de la m

## Les combats se se

Moias de vingt-quatre heures après l'annonce de la mort du président Samuel Doe, de violents combats ont repris à Moaro-via. Retranchés dans le palais forti-fié de l'ancien chef d'Etat, les soldats fidèles au président défunt ont pilonné, mardi 11 septembre, les positions tenues par les hommes de Prince Johnson. La garde d'élite présidentielle, qui comprend la redoutable « unité anti-terroriste» entraînée par les Israéliens, a fait usage des batteries d'artillerie située sur le toit de la

Selon l'envoyée spéciale de la BBC, les partisans de Prince Johnson ont, de leur côté, attaqué la principale caserne de l'armée, le Centre d'instruction Barclay. D'après la journaliste britannique, beaucoup des soldats gouvernementaux se sont rendus au cours de ces combats, d'autres ayant déserté. La force d'interposition de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à d'ailleurs reçu l'ordre d'intervenir pour sauver les fidèles et les membres de la famille Doe.

NIGE

## Le président Saï aux rebelles touaregs d

Le président Ali Saïbou a lancé, lundi 10 septembre à In'gall (900 km au nord de Niamcy), un appel aux nomades touaregs de Tchintabaraden pour qu'ils « déposent les armes », a rapporté mardi l'Agence de presse nigérienne. Cet appel fait suite au sommet de Djanet, les 8 et 9 septem-bre, entre les chefs d'Etat d'Algérie, de Libye, du Mali et du Niger. Il semble indiquer que la tension n'est pas tout à fait retombée au Niger, où des affrontements avaient opposé les forces de sécurité aux nomades tousregs, après l'attaque de la sous-pré-fecture de Tchintabaraden en mai,

Le président Saïbou a indiqué avoir recu de la Libye l'assurance de l'arrêt du rapatriement des nomades nigériens réfugiés en Libye. Environ dix-huit mille nomades, qui avaient gagné l'Algérie et la Libye pour suir la sécheresse, sont rentrés au Niger au début de cette année. Des affrontements se poursuivraient également dans le nord du Mali et, selon des

Après la décision de transférer le siège de la Ligue arabe au Caire

## Tunis rejette le « fait accompli »

de notre correspondant

Après les décisions prises, lundi 10 septembre au Caire, par douze des vingt et un membres de la Ligue arabe, sur le transfert du siège de l'organisation dans la capitale égyptienne (le Monde du 12 septembre), la Tunisie a annoncé qu'elle refusait de se plier devant le « fait accompli ».

Dans un communiqué publié mardi 11 septembre, le ministère des affaires étrangères a affirmé que les décisions du Caire prises « en

contradiction avec celles qui avaient été votées « à l'unanimité » au mois de mars dernier à Tunis.

. En ce moment où l'attention doit être centrée (...) sur le devenir de la nation arabe, le fait de hâter le transfert du Secrétariat général au Caire est de nature à entraver le fonctionnement de cet organe et à l'empêcher d'assumet ses responsabilités », déclare le ministère des affaires étrangères, selon lequel « le gouvernement tunisien (...) exprime la crainte de voir cette décision consacrer une politique des axes qui toujours attachée « à la légalité » et « au consensus arabe qui demeure incontournable dans toute entre prise au service de l'intérêt supé-

Le chef du département politi-que de l'OLP, M. Farouk Kaddoumi, qui assure la présidence de l'actuelle session de la Ligue arabe, a lui aussi rejeté les décisions « aux conséquences négatives » du conseil ministériel du Caire. Pour M. Kad-doumi, seule la réunion de la Ligue prévue pour le 17 septembre à Tunis est habilitée à se prononcer sur le transfert du siège de l'organi-

# Nos horizons sont plus vastes

Héritier d'une tradition bancaire remontant à 1459, le Banco di Sicilia s'est développé en un groupe diversifié qui offre un large éventail de services bancaires et financiers.

Le réseau national compte plus de 350 agences. A l'erranger la banque dispose de 7 succursales (Francfort, Lyon, Londres, Los Angeles, Munich, New York, Paris) une filiale (Banco di Sicilia International S.A., Luxembourg) et des bureaux de representation à Bruxelles, Budapest, Chicago, Singapour.

Par ailleurs, le Groupe Banco di Sicilia détient plusieurs participations dans de nombreuses et diverses sociétés opérant sur le marché international, parmi lesquelles:

Centro Internationale Handelsbank AG-Vienne, Bank of Valletta-Malta, Euramerica Finanziaria Internazionale S.p.A.-Rome, Basinvest S.p.A.-Milan, Estero Imprese s.r.l.-Milan.

62, Rue la Boëtie - 75008 Paris

68, Rue Mercière - 69002 Lyon

Golfe, a annoncé l'ambassadeur a ukss aupres au saint-: mardi 11 septembre par le quoti dien italien l'Unita. L'ambassadeu Youri Karlov, nomme en juia dernier auprès du Saint-Siège après la reprise des relations diplomatiques, a précisé que les vues de l'URSS et du Vatican sur la crise du Golfe étaient très proches. A la mort de son père en février 1984, Igor Andropov faisait partie de la délégation soviétique à la confé-

en Europe. Par ailleurs, le Parlement soviétique a approuvé mardi, par 277 voix pour, 19 contre et 61 abstentions, les résultats du sommet Bush-Gorbatchev d'Helsinki, exposés à la tribune par le ministre des affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze . - (Reuter.)

rence de Stockholm sur la sécurité

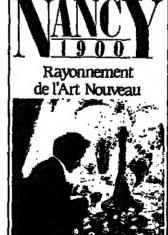

304 pages 150 illustr. 290 F tirage de tête limité à 690 ex. num. papier vergé, coffret relieur 1390 F 85 planches couleur collées à la main

82 88 56 18 BP 66 57102 THIONVILLE

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde

**DES LIVRES** 

## AFRIQUE

à Monrovia

## **AMÉRIQUES**

### ETATS-UNIS

## Une jeune Noire favorite pour la mairie de Washington

Les démocrates du district de Columbia ont élu une jeune avocate noire. M Pratt-Dixon, pour être leur candidat à la mairie de la capitale, en novembre. Dans cette élection pri-maire, réalisée mardi I l septembre, elle a obtenu plus de 35 % des voix, devancant nettement ses concurrents. Etant donné l'écrasante prépondérance des démocrates dans la capitale, où les Noirs sont largement majori-taires, elle est pratiquement assurée d'être élue dans moins de huit semaines maire de Washington.

Le choix des démocrates a démenti les sondages qui donnaient l'avantage à d'autres candidats, Celui qui est 25 % des voix, M. Ray, avait mené une campagne vigoureuse grâce à l'appui financier de promoteurs immobiliers. Il partait favori dans cette course, suivi de Mª Jarvis, qui a obtenu 18 % des suffrages, et qui avait le soutien de la fernme de l'ancien maire Marian Parti. cien maire, Marion Barry.

Apparemment, les démocrates ont préféré un candidat n'ayant eu aucun lien avec celui-ci, ni occupé aucune

passablement compromise dans des affaires de corruption. Malgré sa popularité, Marion Barry, inculpé mais finalement acquitté dans une affaire de drogue, avait décidé de ne pas se renné

Mª Pratt-Dixon, appartenant à l'état-major national du Parti démo-crate, n'avait pas cessé d'attaquer Marion Barry après son acquittement. Elle avait placé sa campagne sous le signe du «coup de balai», ou plutôt du « coup de pelle ».

Dans toutes ses démarches, en effet, elle brandissait une pelle pour illustrer son désir de mettre fin à la corruption. En soutenant activement sa campagne, le Washington Post avait renforcé sa position, notamment auprès des électrices représentant plus de la moitié de l'électorat du district

succès d'une autre candidate noire, M= Norton, pour représenter le dis-trict de Columbia à la Chambre des représentants. Et cela, malgré une campagne de diffamation inspirée par des adversaires, l'accusant de fraudes fiscales. Les observateurs estiment que le choix de deux femmes à des

## Le général Pinochet serait prêt à un nouveau putsch

Le général Augusto Pinochet, com-mandant en chef de l'armée de terre chilienne, a affirmé mardi 11 septembre qu'il n'hésiterait pas à fomenter un coup d'Etat semblable à celui de 1973 si les mêmes circonstances se

Le général Pinochet a fait ces décla-rations le jour de l'anniversaire du putsch qui, il y a dix-sept ans, ren-versa le gouvernement socialiste de Salvador Allende, en recevant chez lui des représentants de l'Union démocrate indépendante (UDI, droite), qui ont salué en lui l'homme qui «libèra

le Chili du communisme». A Santiago, plusieurs personnes ont été blessées mardi au cours d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants qui s'étaient rendus en pèlerinage sur la tombe d'Allende. Deux manifestants blessés par balles sont dans un état grave.

Selon la police, six carabiniers ont en outre été blessés par des jets de pierre, alors qu'ils déposaient des blessés dans un centre hospitalier proche du cimetière. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. - (AFP.)

fonction dans l'administration Barry, postes de responsabilité représente une rupture salutaire avec le passé, et corrigera la mauvaise image de l'administration municipale de la capitale

## **ASIE**

## CAMBODGE

## La Chine est disposée à discuter avec Phnom-Penh

La Chine a salué à son tour, mercredi 12 septembre, l'accord de paix conclu par les quatre factions cambodgiennes et laissé entendre qu'elle serait disposée à ouvrir le dialogue avec le régime de Phnom-Penh. Cité par l'agence Chine nouvelle, le ministère des affaires étrangères a également souhaité la tenue d'une nouvelle

session de la Conférence internationale sur le Cambodge à Paris. La décision de former un Conseil national suprême - CNS, organe transitoire qui réunirait le gouvernement de Phnom-Penh et les trois factions qui le combattent - est une « étape essentielle vers un règlement politique de la question cambodgienne», a déclaré le ministère. « La Chine est disposée à établir et à maintenir des contacts avec toutes les parties (représentées) au Conseil national suprême », a-t-il

Entre-temps, à Djakarta, le CNS n'a pas pu tenir, mardi, une première réunion, souhaitée par Phnom-Penh mais refusée par les Khmers rouges et qui devait être consacrée à l'envoi à

partite chargée d'étudier la possibilité de calmer les combats. La radio des Khmers rouges a, entre-temps, annoncé qu'en dépit de l'accord de Djakarta, la lutte armée se poursuivra jusqu'au départ du Cambodge « du dernier des Vietnamiens». De son côté, tout en se félicitant de l'accord inter-cambodgien. Hanoï a rappelé que « la marche vers la paix devra sur-monter encore de nombreux obstacles et entraves ». A Bangkok enfin, où le souvernement a proposé de participer à une force de maintien de la paix de l'ONU, les militaires restent sceptiques sur la possibilité de mettre rapidement fin aux combats. - (AFP, Reuter, UPI.)

Inde : 150 morts dans un naufrage. - Au moins 150 personnes ont péri noyées, mardi 11 septembre, dans le naufrage d'un bateau sur une rivière dans l'Etat de l'Uttar-Pradesh, a annoncé l'agence indienne PT1. - (AFP.)

u Inde : 25 morts au Cachemire. – Environ 25 militants musulmans qui circulaient en autobus dans l'Etat du Jammu et Cachemire ont été tués par les forces de sécurité à une quarantaine de kilomètres de Srinagar, la capitale d'été de l'Etat, a indiqué, mardi 11 septembre, l'agence de presse indienne PTI. Depuis le début de l'année, quelque 1 570 personnes ont trouvé la mort dans les violences provoquées par la campagne des musulmans en faveur de l'indépendance du Jammu et Cachemire, seul Etat indien à majorité musulmane. -

CHINE: entraînement militaire pour des lycéens. - Des lycéens pékinois sont désormais contraints de suivre un entraînement militaire, a indiqué mardi 11 septembre un quotidien de la capitale chinoise. En même temps, l'ensemble des étudiants de première année de

Pékin et de Shanghaï ont été envoyés sous les drapeaux pour un mois. - (Reuter.)

□ MONGOLIE: nouveau premier ministre. - M. Dash Byambasuren a été nommé, lundi 10 septembre, premier ministre par le Grand Khoural (Parlement) mongol, sur recommandation du chef de l'Etat. Agé de quarante-huit ans, il était depuis mai vice-premier ministre après avoir occupé la présidence de la Commission des prix et du Collège de formation des cadres. Cette nomination fait suite à celle, la semaine dernière, d'un opposant, M. Radnzsumberlyn Gonchigdorzh, dirigeant du Parti social-démocrate, au poste de vice-président de la République. - (AFP.)

□ COREE DU SUD : inondations meurtrières. - Quarante-cinq personnes ont été tuées et vingt-sept portées disparues à la suite des inondations provoquées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Séoul et ses environs, a annoncé mercredi 12 septembre le service météorologique sud-corécn. Plus de soixante mille personnes sont sans abri. Ces inondations sont les pires depuis soixante-cinq

# PROCHE-ORIENT

## ISRAËL

## Cent mille immigrants soviétiques depuis le début de l'année

**JÉRUSALEM** 

de notre correspondant

La crise du Golfe a porté un coup au tourisme mais pas à l'immigration. Apparemment, la possibilité d'une attaque chimique irakienne ne dissuade pas les juifs soviétiques de venir s'installer en Israel. L'Etat hébreu a fêté en fanfare l'arrivée, mardi soir 11 septembre, du cent millième immigrant depuis le début de l'année.

Il faut remonter au milieu des années 50 pour trouver une immigration aussi importante. Elle est accueillie comme un miracle mais suscite toujours une formidable crise du logement. Les besoins en capitaux sont énormes. Bien qu'il claironne que sa récente visite à Washington a été un triomphe, le ministre des affaires étrangères, M. David Lévy, n'a, semble-t-il, guère obtenu de succès sur ce point : le gouvernement américain hésite encore à

Israel pour loger les juifs soviétiques. A cela, une seule raison : Washington ne veut pas que cette somme puisse être détournée et servir à la colonisation des territoires occupés. En visite « privée » à Moscou - c'est tout de même une

garantir 400 millions de dollars

de prêts bancaires sollicités par

grande première -, le ministra du logement, M. Ariel Sharon, s'afforce, de son côté, de conclure un gros marché de troc : maisons préfabriquées soviétiques pour les immigrants en Israel contre légumes et fruits israéllens pour les consommateurs soviétiques. M. Sharon sera suivi cette semaine à Moscou par une équipe de hauts fonctionnaires du ministère israélien des affaires étrangères, invités autre première - à venir faire le point des relations entre les deux pays.

Si vous pensez que le monde n'a pas bougé depuis un an, surtout, ne l'achetez pas.



## La polémique sur la réforme économique se double d'une querelle sur le sort de M. Ryjkov

#### de notre correspondant

Ce devait être, enfin, le grand lancement de la « transition vers l'écono-mie de marché », de cette révolution deconomique dont l'URSS a tant besoin. Ce ne fut, mardi 11 septem-bre, qu'une pauvre comédie, pénible et humiliante pour l'ensemble des dirigeants soviétiques.

On attendait, devant le Parlement fédéral, M. Gorbatchev et la synthèse annoncée entre les projets de réforme sur lesquels se déchirent, depuis six mois, tous les économistes du pays. On eut M. Ryjkov, premier ministre, auteur malheureux d'un plan rejeté par les députés au printemps dernier et dont il a rédigé une nouvelle version. Etait-ce ce texte qu'il allait présenter? Etait-ce, au contraire, la fameuse synthèse qu'il aurait alors

Et bien ce ne sut rien. Affreusement mal à l'aise, ressemblant, écrivit aus-sitôt l'agence Tass, à « un écolier qui n'u pas fait ses devoirs », le premier ministre n'est monté à la tribune que pour expliquer que la synthèse n'était en réalité pas faite, qu'il faudrait encore quelques jours pour y parvenir et que ses idées à lui étaient, en tout état de cause, meilleures que celles de son grand rival, l'académicien Stanis-lay Chataline.

Agressifs ou courtoisement assas-sins, les députés s'arrachent bientôt le micro pour exiger - revendication devenue d'une extrême banalité - la devenue d'une extreme banalité - la démission du gouvernement. En fin d'après-midi, l'orage s'apaisera, cette démission étant même rejetée à une écrasante majorité (323 voix pour, 28 contre). Mais, sur fond de queues pour le pain, de pénurie de cigarettes et d'écroulement accéléré de tous les rouages économiques, l'URSS ne s'en

est pas moins offert sa première crainte hante l'URSS depuis cinq ans. grande journée de crise parlementaire.

Dans le premièr camp. se retronsgrande journée de crise parlementaire. C'était un luxe, dangeureusement provocateur, même à l'heure où le mécontentement sourd. Mais on se tromperait à penser qu'il n'y avait là qu'irresponsabilité irrationnelle. Dernière ses atermoiements, il y a en effet des problèmes tout ce qu'il y a de plus grave pour l'avenir du pays.

#### Pas de «thérapie de choc»

Le premier est que personne ne peut réellement avoir idée de la bonne manière de passer d'une éco-nomie d'Etat moribonde à une économie de marché sans capitaux, ni entrepreneurs, ni agriculteurs, ni com-merçants. Tout naturellement, deux approches s'opposent donc : le saut dans l'inconnu et la lenteur des démi-

Les partisans de la «thérapie de choc, expliquent qu'on n'a plus le choix, que l'ancien système n'a même plus assez de vigueur pour assurer une transition en douceur, que tout se décide déjà la base, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre à nager que d'entrer dans l'eau et que, toute URSS éclatant en autonom jours plus petites, le seul moyen de la réunir est d'y faire naître un marché commun par la force des choses.

Très bien, répond l'autre camp (autodéfini comme « radical-mo-déré ». Mais la première conséquence de la totale liberté du marché, c'est-àdire, notamment, des prix, sera de faire plonger dans la misère la plus noire des républiques entières et que-que soixante-dix à quatre vinst mil-lions de personnes dans l'ensemble du pays. Or, outre que cette misère pour-rait être franchement atroce, ce serait jouer avec le feu et risquer le déra-page dans ce chaos sangiant dont la

Dans le premier camp, se retrou-vent des réformateurs de la première heure, comme M. Ryjkov ou M. Abalkine, le vice-premier ministre qui déclarait sombrement mardi dans les couloirs du parlement qu'en

les couloirs du parlement qu'en 
« quelques mois, la thérapie de choc 
rendrait la population et le pouvoir 
allergiques au marché pour des décennies ». De la tribune, M. Ryjkov avait 
expliqué, lui, qu'il fallait penser aux 
plus démunis, conserver un système 
de prix bloqués pour cent cinquante 
produits de base et que le projet dit 
« Chataline » impliquerait une chute 
du niveau de vie de « 30 % » et neu-

MM. Ryjkov et Abalkine sont tota-ement convaincus de ce qu'ils disent. La preuve en est qu'ils acceptent pour défendre leur position, d'aller à contre-courant, de se battre et de risquer leur carrière politique. L'ennui pour eux (et pour l'URSS s'ils ont raison) est que nombre des responsables de l'actuel appareil économique s'accrochent à eux parce qu'ils ne voient plus de salut personnel que dans une transition contrôlée.

#### Le tandem Gorbatcher-Eltsine

Trop évident, leur appui ne peut naturellement que gêner les «radicaux modérés», qui, hier à la pointe du changement, se retrouvent ainsi déportés dans le camp conservateur. Cela ne contribue pas à la clarté d'un débat devenu d'autant plus passionnel que père que l'autan cauxe les que pèse sur l'autre camp toute la complexité du jeu liant et opposant à la fois MM. Gorbatchev et Eltsine.

Le second veut devenir le premier homme d'Union soviétique. Le pre-mier veut le rester. Il y a entre eux peut assurer son autorité de président russe dans une guerre frontale contre le président soviétique, le président soviétique ne peut espérer gouverner IURSS sans un minimum de concer-tation avec le président russe.

C'est « je te tiens, tu me tiens ». Cela induit, au fond de choses, une complicité politique d'autant plus concrète qu'ils savent, premièrement, qu'ils ont avec les conservateurs un puissant ennemi commun et qu'a trop se combattre ils pourraient bien, en deuxième lieu, perdre l'un et l'au-tre toute crédibilité. Bon an, mal an, ils sont condamnés l'un et l'autre à vivre et travailler ensemble.

Quand done M. Eltsine, en juin dernier, a attaché son nom à un pro-jet de réforme radical dit des « cinq cents jours » parce qu'il promettait le passage à l'économie de marche en un et demi, M. Gorbatchev dut se rendre à l'évidence. Entre ce plan et celui qu'avaient, bien avant M. Elt-sine, proposé ses deux conseillers personnels, MM. Petrakov et Chataline, il y avait infiniment moins de diffé-rences qu'avec celui de M. Ryjkov.

Que faire? Rendre les armes devant M. Eksine, le laisser devenir le père de la réforme économique? Il n'en était pas question. Totalement désavouer le premier ministre, un complice de toujours à la loyauté sans cille 2 Ca l'art à la covauté sans faille? Ce n'est ni le genre ni l'intérêt du président soviétique qui n'a pas tant que ça d'amis fidèles.

Après quelques semaines de réflexion, la réponse vint avec la for-mation d'une commission de conciliatranton d'une commission de conclus-tion entre l'équipe Etisine et l'équipe présidentielle. Elle allait être présidée par M. Chataline pour que le prési-dent russe n'ait pas l'air d'être maître du jeu et on ferait ensuite, pensait-on, la « synthèse » avec le plan Ryjkov.

vérité la synthèse des idées eltsino gorbatchéviennes est prête - consti

#### Un « honnête homme »

mardi, M. Chataline avec un brin de

provocation - mais M. Ryjkov ne

Si l'on ne me soutient pas, dit-il en substance, qu'on m'évince, mais je n'appliquerai pas un projet que je juge suicidaire. Que peut peser en l'occurrence M. Ryjkov? Eh bien, beaucoup, car si son gouvernement tombait, il faudrait en constituer un autre et convoquer pour cela les 2 250 députés du congrès, l'instance piénière du Parlement fédéral.

Cela signifierait trois à quatre semaines de débats, un effroyable déballage de tous les problèmes du pays et des batailles sans fin sur l'ouverture aux nouveaux partis, la repré-sentation des républiques, des minorités nationales, des « petits peuples du Nord », etc.

C'est le cauchemar - si rédhibitoin que tout en faisant adopter le plan Chataline par le Parlement russe, le sien, M. Eltsine y a aussi plaidé, ce même mardi, pour qu'on « résiste à la tentation » de faire tomber le gouvernement. Même balancement chez M. Gorbatchev qui expliquait parallè lement devant le Parlement fédéral, le sien, qu'il était partisan du projet Chataline mais que M. Ryjkov avait parié en « honnête homme ».

Le premier ministre cedera-t-il ? La suite du feuilleton le dira. En attendant, le revenu national a baissé, a indiqué le président soviétique, de

BERNARD GUETTA

### ROUMANIE

## L'ex-chef de la Securitate plaide non coupable

L'ex-chef de la Securitate, le généra Iulian Vlad, accusé de «complicité de génocide», a plaidé non coupable au cours de son procès qui a débuté lundi 10 septembre (le Monde du 12 septembre). Il s'est présenté comme « un militaire qui reçoit et exécute des ordres ».

Devant les juges militaires du tri-bunal de Bucarest, ce général, agé de cinquante-neuf ans, a systématiquement contrecarré toutes les accusations, affirmant même qu'il « détenait des informations sur des personnes qu se étaient mises au service de puis-sances étrangères et qui ont convoité le pouvoir en Roumanie. La Securitate savait beaucoup de choses et ces per-sonnes avaient intérêt à ce que je sois arrêté juste au moment où l'on avait dressé un plan pour découvrir qui avait tiré après le 22 décembre», 3-t-il

Le général Vlad, qui dirigeait depuis deux ans la police politique roumaine, a été arrêté le 31 décembre et l'acte d'accusation précise qu'il « a servi les intèrêts de la révolution à partir du 22 décembre [jour de la tentative de fuite en helicoptère des époux Ceausescu] ce qui représente pour lui une circonstance alténuante».

« J'ai travaillé jusqu'au 28 décembre au commandement suprême de l'ar-mée. Quarante huit heures après avoir mée. Quarante-huit heures après discre conçu un programme visant à découvrir qui avait tiré après le 22 décembre, j'ai été arrêté. Il y a des gens qui ont souhaité que la Securitate soit démantelée au moment où le pays avait le plus grand besoin d'elle. Des services d'espionnage étrangers avaitni intérêt à ce que la Securitate disparaisse », a-t-il cit, « Moi je savais que certaines personnes qui s'étaient mises au service de pouvoirs étrangers ont au service de pouvoirs étrangers ont corrolté le pouvoir en Roumanie. J'ai été inculpé parce que je devais l'être, et non parce que je suis coupable », a-t-il ajouté. — (AFP.)

TCHECOSLOVAQUIE: avant la visite de M. Mitterrand à Prague

Le président français, M. François Mitterrand, était attendu jeudi matin 13 septembre à Prague pour une visite d'Etat de deux jours en Tchécoslovaquie. Le chef de l'Etat doit avoir notamment des entretiens avec son homologue. M. Vaclav Havel, ainsi qu'avec le président du Parlement, M. Alexandre Dubcek. il se rendra aussi à Bratislava avant de regagner Paris dans la soirée du vendredi 14 septembre.

#### PRAGUE de notre envoyée spéciale

Lorsque l'hebdomadaire des étudiants tchécoslovaques Studentske Listy osa publier cet été une photo de Vaclav Havel en train de faire une horrible grimace, la rédaction fut aussitôt submergée d'appels téléphoniques. « Comment pouvez-vous man-quer de respect à ce point à notre président bien-aimé?» se scandalisèrent les honnêtes citoyens. « Alors nous, se souvient l'un des journalistes, on leur répondait : Et que faisiez-vous pour votre président bien-aimé quand il était en prison?»

Les Tchèques sont comme ça. Oublié l'isolement dans lequel vivaient Havel et ses amis pendant les point qu'ils ont en commun avec les Français par rapport à de Gaulle. Depuis novembre 1989, le peuple tchèque – les Slovaques aussi, bien qu'avec un peu plus de retard - vit une véritable histoire d'amour avec son « bon président ». Une histoire qui dure : même si sa cote de popularité s'est un peu émoussée ces derniers mois, elle se maintient quand même à une confortable soixantaine de points. En fait de popularité, cela relève même, de temps en temps, de l'adora-tion. « On l'aime. Parfois ça me fait peur, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer aussi », relève, rêveur, tel artiste connul le regard perdu vers les la Vitva, où siège le président. La scule attaque que se soit permis la presse jusqu'ici à son égard, ce sut à propos de sa rencontre avec le prési-dent autrichien Waldheim, au mois

Le dimanche après le déjeuner, on s'asseoit autour de la table de la cuisine pour écouter la causerie dominicale du président à la radio. Ses moindres faits et gestes sont rapportés à la télévision le soir et tout le monde trouve cela naturel, comme lorsqu'il rend visite aux chères têtes blondes le iour de la rentrée. « Pourquoi, chez vous, le président Mitterrand ne va-t-il



pas dans les écoles à la rentrée?» Les observateurs politiques les plus froids reconnaissent qu'ail est très bon. plutôt mieux qu'en février-mars» et concèdent à la rigueur que « ses discours sont meilleurs que ses improvisations ». On s'attendrit sur une photo de l'agence nationale CTK le mon-trant hirsute en pyjama, dans sa cui-sine, pas rasé, plongé dans sa tasse de café. Il sait à la fois parier au peuple et rétablir le prestige du pays à l'étranger. C'est un symbole et un facteur d'unification. Bref, conclut le cinéaste Jiri Menzel, toujours prompt à l'auto-flagellation, «il est trop bien. On ne le mérite pas».

## Senl centre

de pouvoir Ou coup, cette passion devient par-fois un peu pesante, y compris pour Havel lui-même, qui n'ignore pas que beaucoup de ses compatriotes lui sont surtout reconnaissants de les avoir absous d'un passé récent peu glorieux. « Je reçois plusieurs centaines de let-tres par jour, disait-il dimanche à la radio. Beaucoup de gens me demandent de régler leurs problèmes. » C'est à croire que Havel peut tout faire, tout trancher, tout diriger. Inquiet de ce suivisme, il a déclaré craindre. récemment, que, s'il montrait un chien du doigt en disant : « Ce chien est laid », un millier de personnes ne se précipitent pour tuer celui-ci.

Le fait est que, près de dix mois après le déclenchement de la «révo-lution de velours», le président Havel apparaît comme le seul centre solide de pouvoir en Tchécoslovaquie. Le

Forum civique, qui a refusé de se transformer en groupe politique struo-turé pour ne pas tomber dans le travers du «parti dirigeant», connaît une sérieuse crise d'identité. Ses grandes figures du début sont deveues ministres, conseillers au château, directeurs. D'autres ont jeté l'éponge, épuisés. Et le mouvement se trouve aujourd'hui entre les mains de la troisième vague, « Après quarante ans de totalitarisme, les gens ne voulaient pas entendre parler d'un parti politique, explique Vojteck Sedlacek, secrétaire général de Forum civique. Mais c'est vrai qu'un mouvement qui ne se struc-ture pas porte sa fin en lui.»

Pour l'un des premiers responsables du Forum, le sociologue Ivan Gabal, «le Forum civique a perdu la capacité de contrôler les organes gouvernementaux», ce qui ne veut pas dire que la fonction gouvernementale en soit ren-forcée, déchirée qu'elle est entre les trois gouvernements (fédéral, tchèque et slovaque) sous la houlette d'un premier ministre fédéral de peu de per-sonnalité, M. Marian Calfa, homme de l'ancien régime passé cette année du bon côté du manche. Politicien docile et souple, M. Calfa présentait aussi l'avantage d'être slovaque, ce qui permettait de respecter l'équilibre national puisque le président est tchèque. L'activisme croissant des Slovaques, même si 75 % d'entre eux se déclarent favorables à un Etat tchécoslovaque, l'étrange comportement de l'acteur Milan Knazko, fidèle de Havel qui a quitté le château pour s'installer à la tête d'un nouveau « ministère » slovaque des affaires étrangères, n'a rien arrangé. Le prési-

dent Masaryk. Ini. avait la chance d'être de père slovaque et de mère tchèque, ça lui facilitait la tache.

Le gouvernement fédéral, estime Ivan Gabal, a, lui, perdu l'initiative en ne parvenant pas à imposer rapi-dement des réformes décisives. Quant au Parlement élu en juin, il a encore ses preuves à faire, s'étant octroyé un mois et demi de vacances - très critiquées par la population - alors que toute la législation est à refaire.

#### «On a raté le coche»

Cela explique en partie le sentiment le désenchantement et de frustration manifeste à Prague ces temps-ci. Et si le président Havel est, pour l'instant, à peu près à l'abri des critiques, son entourage, lui, ne l'est pas : le joyenx désordre auquel se heurtent tous ceux qui ont affaire à la chancellerie présidenticlle, même depuis sa réorganisation sous la direction du prince Schwartzenberg, commence à être connu bien au-delà des murs du château, ne serait-ce que grâce à l'aimable mais non moins redoutable inefficacité de son service de presse. « Le Président n'a pas de bons conseillers », lit-on jusque dans la presse favorable «au château», à propos des artistes et anciens dissidents dont s'était entouré Vaclay Havel dès le début pour se sentir sécurisé et en

Deux autres facteurs ont petit à petit favorisé l'impatience et l'irrita-tion des gens : les hésitations du pouvoir sur la stratégie économique et l'absence de renouvellement du personnel à tous les échelons autres que politique. Coïncidence? Le quai Engels, où Havel a conservé son Engels, où Havel a conservé son appartement, a été rebaptisé quai Rasin, du nom de l'économiste radi cal du président Masaryk, l'autre héros national, fondateur de la République tchécoslovaque en 1918.

L'opportunité de prendre le grand virage a été ressentie par plusieurs responsables du Forum civique en février-mars. « On a raté le coche », ent-ils à présent. « Nous avons eu huit mois de merveilleuse unité. Main-tenant. c'est fini. Beaucoup de gens out surestime la dynamique du chan-gement. » Sur le plan économique, les premiers changements visibles apparaîtront peut-être lorsque le Parlement aura voté le projet de loi sur les « petites privatisations », permettant l'ouverture de commerces privés. Car, pour l'instant, rien ne frappe, à part les augmentations de prix : ce sont, à Prague, les mêmes restaurants d'Etat où l'on ne songe bien souvent qu'à voler le touriste et les mêmes devantures immuables des magasins avec leurs piles de conserves vietna- l.(ROAD), qui affiche son soutien au

miennes. Les taxis du centre-ville ont constitué une véritable mafia qui n'accepte que les clients payant en devises. Les gens se plaignent de l'ab-sence de changement mais, en même temps, redoutent de perdre la relative sécurité que leur apportait le socialisme. «Il y a dans ce pays un million et demi d'emplois superflus, souligne Richard Wagner, couseiller économi-que du président Havel, et des tas d'avantages sociaux que conférait l'ancien régime au travers des syndicats et autres structures. Nous devons tenir compte de tout cela dans notre

réforme économique, » Quant à la résistance de l'appareil il est clair qu'elle avait été sous-esti-mée. Havel lui-même, qui se déclarait en mars agréablement « surpris par la lenteur et la maladresse de cette résistance», appelait en août ses compatriotes à se réveiller pour combattre énergiquement « les sabotages de la nomenklatura incompétente, les structures puissantes de l'ancien régime » et « la vieille bureaucratie qui survit à tous les niveaux ». Il appelle cela « la révolution inachevée».

Il faut donner un coup d'accéléra-teur, mais comment, lorsqu'on se refuse toujours à toute idée de purge sous prétexte que « nous ne sommes pas comme eux »? Humanistes jusqu'au bout, les anciens «purgés» de l'après 68 sont ceux qui s'opposent le plus fermement à une épuration aujourd'hui. « Nous nous devons de conserver une certaine décence morale à l'égard de tout le monde», dit le nouveau président de la Chambre du peuple, M. Rudolf Battek. Cette nécient pas, rétorquent les plus jeunes, exaspérés de voir tous les collaborateurs » s'accrocher à leurs orateurs s'accrocher à leurs fauteuils. Le recteur de l'université

Charles, exécutant de la normalisation pendant vingt ans, a tranquill ment repris ses fonctions de profes seur de droit. L'ancien ministre des affaires étrangères Johanes, après avoir supplié en vain son successeur de lui trouver un poste d'ambassadeur, s'est recasé comme premier conseiller à l'ambassade de Tchécos lovaquie à Ankara...

A la mairie de Prague, le maire et ses adjoints ont été changés, mais tout l'appareil reste le même : « Cela va de la résistance passive à l'obstruction active total le spectre est couvert », indique Zdenek Rajnis, nouvel adjoint du Forum civique. Plus d'un de ces nouveaux dirigeants déplore, en effet, le manque de courage civique de ses concitoyens réticents à accepter des postes à responsabilités où il devront prendre la décision de licencier les deux tiers du personnel

«Les Tchèques sont des petits bourgeois», déplore un metteur en scène, attristé en outre de voir qu'à part le cinéaste Jan Nemec aucun des exilés de 1968 n'est revenu au pays pour aider à la reconstruction. C'est un peu le creux de la vague en Tchécoslovaquie. Mais, à l'approche de l'anniver-saire du début de la « révolution de velours», on reprend confiance comme si la population était prête à se ressaisir après s'être un peu laissée aller. «La période de septembre à décembre va être cruciale », dit Vaclav Havel. Il faut préparer les élections municipales du 24 novembre, la législation sur les privatisations va commencer à entrer en vigueur. Pour peu que leur président les aide un pen, les Tchécoslovaques feront bien l'effort terminer leur révolution.

SYLVIE KAUFFMANN

## POLOGNE

## Une « petite table ronde » chez le cardinal Glemp

Le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp, a invité à sa table, pour le 18 septembre, tous les principaux protagonistes de la scène politique polonaise, avec en tête le président de Solidarité, M. Lech Walesa, et le premier ministre, M. Tadeusz Mazowiecki. Cette rencontre, revêtant les allures d'une petite table ronde, doit réunir notamment les animateurs de formations politiques rivales issues de Solidarité : l'Alliance du Centre (Parti «présidentiel» de Lech Walesa) et l'Action démocratique

gouvernement de M. Mazowiecki. Parmi les «convives», à la table de Mgr Glemp, figurera également, entre autres, M. Wlodzimierz Cimoszewicz, chef du groupe parlementaire ex-communiste.

Cette initiative de Mgr Glemp intervient à l'avant-veille d'un débat parlementaire, prévu le 20 septembre, sur les élections présidentielles et législatives anticipées, alors que de nombreuses organisations et mouvements politiques en Pologne demandent avec insistance la démission du président Jaruzelski. - (AFP.)

# "C'est Mamie!"

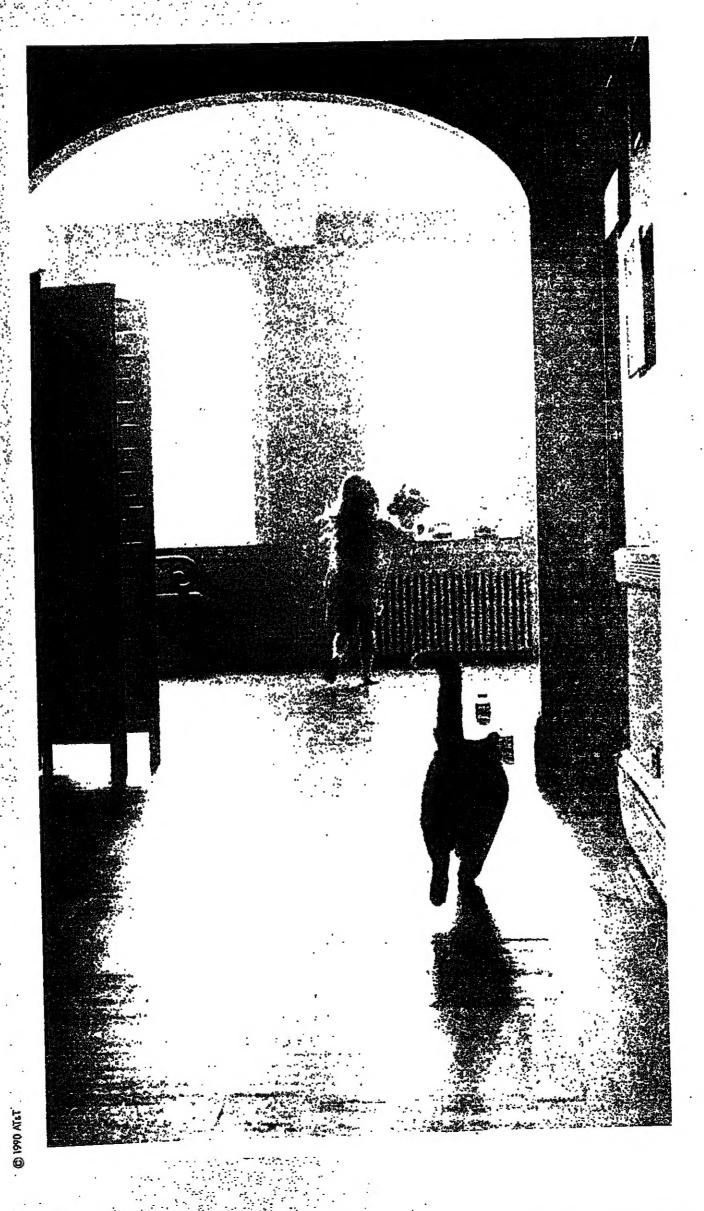

# Les Etats-Unis. Un coup de fil et vous yêtes.

Enfants et grand-mères ont toujours parlé un langage bien à eux. Ils semblent connaître l'un sur l'autre plein de choses que nous ignorons. Alors, même s'ils vivent sur des continents différents, c'est vraiment bon de savoir qu'ils peuvent se retrouver au téléphone.

Avec AT&T et France Télécom, leaders mondiaux des télécommunications, les lignes entre la France et les Etats-Unis sont ouvertes à tous.
Pour un prix bien moindre
que vous ne le pensez, le
téléphone peut vous
rapprocher de ceux qui vous
sont chers aux Etats-Unis.







## La RFA versera à l'URSS 12 milliards de deutschemarks en échange du départ des troupes soviétiques de RDA

Le pari a été tenu ou presque : en aboutissant, mercredi 12 septembre à Moscou, à la signature d'un « traité sur un règlement final ayant trait à l'Allemagne » la conférence « 2+4 » est parvenue à adapter le rythme de ses travaux à ceiui de l'unification allemande.

de notre envoyé spécial

Adoptée dans son principe le 10 février dernier à Ottawa, cette conférence à six (les deux Allemagnes plus les Etats-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France) a réussi en moins de huit mois à régler pour l'essentiel les aspects extérieurs de l'unification allemande et à bou-cler un dossier font complexe, alourdi par quarante ans de guerre froide.

L'objectif que s'était fixé le chance-lier Kohl de faire coîncider la date de l'unité avec celle du recouvrement par l'Allemagne de sa souveraineté pleine et entière n'est cependant pas totale-ment atteint. En effet, le 3 octobre prochain, alors que l'Allemagne fêtera son unité retrouvée, les droits des alliés sur l'Allemagne dans son vigueur et cela jusqu'à la ratification de ce traité par les parlements des

Pour M. Genscher, ce n'est qu'une question de « quelques mois » en rai-son des procédures pariementaires plus ou moins longues selon les pays. Le ministre ouest-allemand des affaires étrangères « n'exclut pas v cependant que les droits des alliés soient « suspendus » dès le début du mois d'octobre. Il plaidera en tout cas dans ce sens les 1° et 2 octobre pro-chain à New-York, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères

Dans la nuit de mardi à mercredi, les experts des six délégations ont traformulations en allemand, en russe, en anglais et en français qui ne laiscontenu des accords. Une tâche qui n'était pas si simple, à en croire les membres de l'entourage de M. Gen-

Il avait fallu également que le chan-celier Kohl et M. Mikhail Gorbatchev s'entretiennent longuement lundi au tacles qui menaçaient d'empêcher la conclusion de ce traité. Il s'agissait principalement du prix réclamé par les Soviétiques pour retirer d'ici au 31 décembre 1994 leurs troupes stationnées sur le territoire de la RDA et à Berlin. Moscou demandait pour cela 18 milliards de deutschemarks et Bonn n'en proposait au départ que 7. MM. Kohl et Gorbatchev se sont mis d'accord sur le chiffre de 12 milliards qui seront consacrés d'une part à l'entretien des troupes soviétiques sur le sol allemand jusqu'à leur retrait et, d'autre part, à faciliter la réinsertion des militaires rappatriés et de leur famille: construction de logements, aide à la formation professionnelle des soldats démobilisés. A cela s'ajoutent d'autres contributions allemandes qui se sont accumulées ces derniers

mois, liées à la fin de l'existence du

régime communiste en Allemagne de

l'Est : garantie des contrats passés entre des entreprises de RDA et

soviétiques, remboursement en deutschemarks des avoirs soviétiques en d'urgence fournie à plusieurs reprises ces derniers temps par la RFA à l'URSS. Celle-ci s'élève à clle seule à plusieurs milliards de deutschemarks.

## M. Genscher

Bonn aura donc mis le prix pour obtenir l'assentiment soviétique à son unification. Nul ne se risque encore à chiffrer le coût définitif de cette opération: beaucoup de choses peuvent se passer d'ici à 1994. Mais M. Gen-scher semblait pourtant fort satisfait mardi des compromis passés ces der-niers jours : «Imaginez que l'URSS nous ait proposé cela il y a deux ans, a-t-il déclaré nous nous serions alors précipités dans l'avion même en pyjama pour signer et payer!»

M. Gorbatchev semble aussi avoir obtenu satisfaction sur un point qui lui tenait particulièrement à cœur : l'armée de la future Allemagne unifiée ne sera pas autorisée à procéder au

stationnement sur le territoire de l'ex RDA des « vecteurs à double capacité conventionnels et nucléaires » dont elle dispose. Moscou a fait valoir que, dans le cas contraire, le doute et la méfiance pourraient s'établir sur la sincérité d'une Allemagne ayant renoncé définitivement à la possession de l'arme nucléaire.

Une autre exigence soviétique étai encore en discussion dans la nuit. Sans avoir pu encore être tranchée : les troupes de l'OTAN seront-elles ou non autorisées à effectuer des manœuvres dans la partie est de l'Al-lemagne? L'accord du Caucase, conclu entre Mikhaïl Gorbatchev et Helmut Kohl au mois de juillet dernier, stipulait que, caprès le retrait des troupes soviétiques de RDA et de Berlin, pouvaient être stationnées des troupes intégrées à l'OTAN, à l'exclusion de troupes étrangères et d'armes nuclèaires ». La question des manoru vres de l'Alliance atlantique n'avait pas été abordée.

LUC ROSENZWEIG

#### en novembre à Paris. Dans cette redistribution des cartes, les Allemands tiendront, à n'en pas douter. une place de premier rang. Comme ce fut le cas au moment du congrès de Vienne en 1814-1815. L'historien Michael Stürmer, conseiller du chancelier Kohl à ses heures, ose la comparaison: «Il s'agit aujourd'hui d'un ordre qui comme à Vienne se situe au

ni vainqueurs ni vaincus.»

vainoueurs d'hier en plaies et une Europe de l'Ouest qui se cherche une identité.

## La France ouvrira un bureau diplomatique à Berlin

Après la disparition, le 3 octobre prochain, du siège du gouvernement militaire français pour cause d'unification de l'Allemagne, la France ouvrira à Berlin un bureau diplomatique (avec une section politique), tout en v maintenant une garnison de 2 700 hommes environ.

BERLIN

de notre envoyé spécial

A trois semaines de l'échéance du 3 octobre, qui verra les deux Alle-magnes n'en faire plus qu'une, on met les bouchées doubles à Berlin entre les trois puissances alliées et les autorités allemandes, pour donner un nouveau statut aux disposi-tifs militaires qui stationnent dans l'ancienne capitale du Reich depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement, était sur place, mardi 11 septembre, pour étudier le sort de la garnison française. Cette même question, ainsi que le devenir de l'ensemble des forces françaises en Allemagne, est à l'ordre du jour du sommet, les 17 et 18 septembre à Münich, entre MM. Helmut Kohl et François Mit-

#### Une double limite

Devant M. Chevenement, l'ambevant M. Chevenement, Fam-bassadeur de France à Bonn, M. Serge Boidevaix, a reconnu «l'urgence des décisions» à prendre. Il y va du sort d'une garnison de 2 900 militaires et de 2 700 civils travaillant pour le souvernement travaillant pour le gouvernement militaire français de Berlin, si les quatre grandes puissances sont bien d'accord pour suspendre, à compter du 3 octobre, au lendemain de l'unification allemande, leurs droits héri-tés de la capitulation du Reich en matière de responsabilités législatives, exécutives et judiciaires.

Outre les Français, on recense à bitants, 6 200 militaires américains, 3 700 britanniques et environ 3 500 soviétiques (avec le double de chars par rapport à la totalité du parc allié), sans compter les personnels civils qui forment leur « environne-

Concrètement, pour les Français, lorsque cesseront leurs droits acquis de la dernière guerre mondiale, les structures actuelles du gouverne-ment militaire français de Berlin et le secteur français de Berlin devraient éclater en deux entités bien distinctes ; une mission diels devraient éclater en deux entites bien distinctes : une mission diplo-matique, dont les contours restent à définir, et un corps de troupe, dont les effectifs pourraient ne pas des-cendre au-dessous de 2 700 hommes. Pour combien de temps? On est là dans le non-dit : sûrement insur à la fin de 1991, puisque les On est la cans le month : suitainent jusqu'à la fin de 1991, puisque les Allemands ont accepté de payer sur la base de leur financement d'aujourd'hui, et probablement jusqu'en décembre 1994 au moins, proposition de l'article d terme avancé pour le repli de l'ar-

mée soviétique.

Après la rencontre Kohl-Gorbatchev, en juillet dernier, dans le Caucase, les Allemands ont insisté pour
que leurs allés maintiennent une présence militaire à Berlin. Avec, cependant, une double limite dans le temps (le délai imparti aux troupes soviétiques pour se retirer de l'ac-tuelle Aliemagne de l'Est) et en volume (pas d'effectifs supérieurs à chacun des contingents qui y sont aujourd'hui stationnés).

Depuis, on discute tout naturelle-ment entre alliés. Des conversations multilatérales à trois (Français, Britanniques et Américains) et avec l'Allemagne, pour parvenir à un échange de lettres, qui seraient iden-tiques, afin de déterminer la mission (plus large que la précédente) des forces laissées sur place, leur nou-veau statut, la coordination envisagée avec le commandement alle-mand, les dispositions financières, le déplacement de forces et leur entraînement dans la région, l'orga-nisation de l'espace aérien et la des-serte de l'aéroport de Tegel, qui est le second aéroport français par son

Pour les Français, la nouvelle mission diplomatique prévue à Berlin pourrait prendre la forme d'un bureau diplomatique, dont la section politique - outre les sections. consulaire, commerciale ou cultu-relle – serait constituée par la fusion de l'actuelle ambassade française en 'Allemagne de l'Est avec la division politique placée jusqu'à maintenant auprès du gouvernement militaire français de la ville.

### Sous contrôle opérationnel

Du côté de la garnison, les discus-sions devraient aboutir plus spécia-lement à la rédaction de deux textes, dont l'un est suivi de deux annexes et qui étendraient ou adapteraient les conventions de 1954 et de 1959 sur le statut des forces françaises en Allemagne. En particulier, il s'agira d'imaginer comment les deux régi-ments français de combat sous commandement national œuvreront aux côtés - on parle d'une mise sous a contrôle opérationnel », qui n'est pas une subordination mais une formule militaire pour la planification armée allemande qui installera, dès le 3 octobre à Berlin, un commandement territorial de l'Est (TKO) indé-pendant de l'OTAN et responsable désormais de la défense de la ville.

Un point d'achoppement demeure le financement de cette présence militaire de la France. En 1990, le sénat de Berlin a viré au profit de la garnison française une somme de 357 millions de deutschemarks (environ | 215 millions de francs), à laquelle il faut ajouter 192 millions de francs du ministère français de la défense. Pour 1991, les Allemands ont promis à leurs trois alliés réunis un budget de fonctionnement de 1,3 milliard de deutschemarks (soit 4,4 milliards de francs). Après, on verra comment déterminer le nouveau

A la caserne Napoléon, qui est le siège du commandement français, M. Chevènement a dit aux officiers présents que les alliés avaient accompli, depuis quarante-cinq ans, leur mission de protection de Berlin. on de protection de Berlin. «Aujourd'hui, e-t-il expliqué, comme tou ami fidèle sur le pas de la porte, il faut savoir prendre congé le moment venu. Nous ne sommes pas en position de demandeur vis-à-vis de l'Allemagne. Il faut préserver notre autonomie et éviter l'engrenage de

Soixante-dix mille appelés du contingent ont servi à Berlin depuis que les Français y avaient des droits. La garnison libère en septembre son dernier contingent qui aura connu, à la fois, les périodes d'avant et d'après la chute du mur, le 9 novembre 1989. « Il va falloir expliquer aux suivants la raison de leur présence, des lors que la motivation opérationnelle apparaîtra moins évidente », reconnaît le colonel Jolibois, l'adjoint du général Cann au gouvernement militaire français de Berlin.

JACQUES ISNARD

## L'Allemagne unie et souveraine

Suite de la première page

A dire vrai, pendant quelques années encore, la souveraineté de l'Allemagne ne sera pas totale. Elle ne prendra effet qu'après la ratifica-tion de l'accord «2 + 4» par les Parlements; il restera sur le soi allemand jusqu'au 31 décembre 1994 des troupes soviétiques pour l'entretien et le retrait desquelles Bonn réglera une facture de 12 milliards de deutschemarks (40 milliards de francs) à l'URSS. Et en contrepartie les alliés occidentaux maintiendront des garni-sons à Berlin « à l'invitation du goul'Allemagne n'aura pas une souveraineté pleine et entière sur son espace aérien. Mais ce sont des restrictions marginales par rapport aux droits, aujourd'hui abandonnés, détenus par les vainqueurs du troisième Reich, inscrits dans les accords de Potsdam

de 1945 et rappelés, en ce qui concerne Berlin, par l'accord quadri-partite de 1971.

Longtemps resté un « nain politi-que », le géant économique allemand va-t-il grandir? L'attitude du gouvernement de Bonn dans la crise du Golfe et les réactions de l'opinion publique allemande montrent que la circonspection l'emporte sur le désir de jouer un rôle mondial. De plus, les Allemands vont être pendant longtemps « occupés avec euxmêmes », ne serait-ce que pour répondre au défi économique, social, culturel que leur pose l'intégration de l'ancienne RDA

Il n'en reste pas moins que l'accord «2 + 4» ouvre la voie à la création sur le Vieux Continent d'un nouvel ordre que devrait esquisser la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui se réunira

sagesse exige le pardon et l'oubli; pour surmonter le passé, il faut échapper à sa fascination; la paix est plus que le solde des victoires et des défaites; un ordre de paix européen ne peut apparaître que là où il n'y a Il n'y a ni vainqueurs ni vaincus. Les années de l'après-guerre ont

sommet de l'expérience historique : la

modifié fondamentalement les rapports de forces, et l'écroulement du communisme a transformé un des crédits et d'aides . L'Allemagne redevient une puissance centrale, entre une Europe de l'Est qui panse ses

DANIEL VERNET | ment » social.

Devant le Parlement européen

## M. Delors met Bonn en garde contre le laxisme dans les accords à conclure avec Moscou

STRASBOURG

(Communautés européennes)

Le Parlement européen approuve l'accélération de l'unification allemande. A une large majorité (257 voix pour, 35 voix contre et 6 abstentions) – sculs les Verts et les représentants du RPR s'y étant opposés – l'assemblée de la CEE a délégué à la Commission de Bruxelles les pouvoirs nécessaires pour accorder à la RFA certaines dérogations à la législation commu-nautaire dans la perspective de l'intégration de la RDA.

Afin de rassurer l'Assemblée, M. Jacques Delors s'est engagé à se montrer particulièrement exigeant quant au respect par l'Allemagne de la réglementation européenne. Ainsi, le président de la Commission a mis en garde Bonn contre des accords économiques avec l'Union soviétique qui ne seraient pas « compatibles » avec le traité de Rome. « Cet avertissement vaut également, a-t-il ajouté, pour tous les États membres qui voutraient traiter avec l'URSS ». Faisant référence « aux erands accords » en préparation dans différentes capitale européennes. M. Delors a dénoncé les dangers « d'une sorte de surenchère » entre les Douze pour établir des relations nouvelles avec Moscou.

#### 500 millions d'écus oar an

Le président de la Commission estime que les accords envisagés entre l'Allemagne et l'URSS repré-sentent « sans doute le problème politique le plus difficile», provoqué par l'intégration de la RDA sur les relations extérieures de la Communauté. La République fédérale doit reprendre à son compte la multitude d'engements existant entre la RDA et l'Union soviétique. La Commission est disposée à accepter d'en renouveler une partie jusqu'à la fin de 1992 pour autant qu'ils respectent à la fois la politique commerciale commune

de la CEE et le traité de coopération

économique conclu entre les Douze et l'URSS. Dans le cas contraire, a conclu M. Delors a ce serait tout à fait dommageable pour l'avenir de la Communauté ».

Evoquant les difficultés du marché communautaire de la viande bovine, le président de la Commission a expliqué que « les abattages en Allemagne de l'Est se sont cumulés avec la diminution de la consommation, la sécheresse et l'auementation cyclique la production dans la CEE ». M. Delors a indiqué que le gouvernement fédéral a favorisé des contrats importants d'exportation vers la Roumanie et l'Union soviétique afin de réduire les tensions dans certains Etats membres, notamment en

Le président de la Commission a en outre évoqué le coût de l'intégration de la RDA pour la Communauté. Selon lui, le prix net à paver par le budget européen devrait tourner autour de 500 millions d'écus par an (un écu = 7 FF).

MARCEL SCOTTO

De Parlement européen reporte une session prévue à Bruxelles. - Le bureau élargi du Parlement-européen a décidé mardi 11 septembre à Strasbourg de reporter au 27 septembre sa décision de tenir ou non une session extraordinaire à Bruxelles le mois prochain. Le président du Parlement, le socialiste espagnol Enrique Baron, avait proposé vendredi que l'Assem-blée de la CEE se retrouve pour la première fois de son histoire à Bruxelles, pendant une journée en octobre, pour la traditionnelle séance des questions à la Commission européenne et aux ministres des Douze. Mais la tenue d'une session d'une journée à Bruxelles, même à titre expérimental, risque de relancer la bataille que se livrent la capitale belge et Strasbourg pour accueillir

## Les Etats-Unis pourraient réduire à 60 000 hommes leurs troupes stationnées en République fédérale

Les effectifs des troupes américaines en Europe vont être réduits de façon draconienne. Le secrétaire d'Etat américain. M. James Baker, avait annoncé, lundi 10 septembre à Bruxelles, que le plafond de 195 000 hommes qui devait s'appliquer à la fois aux Gl's et aux troupes soviétiques stationnées en Europe centrale était « dépassé », mais il n'avait pas donné davantage de précision. Ce chiffre était le fruit d'un accord passé entre Américains et Soviétiques en février 1990 à Ottawa. Il aurait dû figurer dans le premier traité sur le désarmement conventionnel actuellement en cours de négociation à Vienne et qui devrait être bouclé, en principe, avant le sommet de la CSCE qui doit se tenir à Paris du 19 au 21 novembre.

Après les entretiens du secrétaire d'Etat avec M. Chevardnadze, mardi à Moscou, on laissait entendre, dans la délégation américaine, qu'aucun plafond ne serait finalement fixé et que le premier traité sur les Forces conventionnelles en Europe ne comporterait pas de chapitre sur les effectifs militaires, pas plus d'ailleurs que sur l'aviation, qui reste un sujet de divergences. Le premier traité CFE de vienne se bornerait ainsi à fixer des limites à diverses catégories d'armements terrestres (chars, véhicules de transport, artillerie) sur lesquelles les négociateurs sont déjà pratiquement arrivés à s'entendre et qui impliquent des réductions beaucoup plus importantes du côté des pays membres du pacte de Varsovie que du côté de l'OTAN. La recherche d'un accord sur l'aviation, qui bute encore sur des divergences de fond et suppose la mise au point de mesures de vérification assez complexes, serait ainsi renvoyée à une deuxième phase des négociations de Vienne,

tifs des armées nationales et celles des effectifs des troupes américaines et soviétiques stationnées en

Europe centrale. Si MM. Baker et Chevardnadze ont décidé mardi de laisser de côté ce dernier point, c'est sans doute pour épargner à l'URSS, au moment de la signature du premier traité de Vienne, une posture trop peu favorable en termes d'image. Les différents pays d'Europe cen-trale ont engagé des négociations ou conclu des accords avec Mos-cou sur le retrait progressif des troupes soviétiques stationnées sur leur territoire. Surtout, dans le cadre des négociations «2 + 4» sur le futur statut de l'Allemagne uni, il a été convenu que les 380 000 soldats soviétiques stationnés en RDA seront rentrés chez eux d'ici 1994, moyennant une « aide au départ » de 12 milliards de marks versée par la République fédérale. Bref, à moyen terme, l'URSS ne disposera plus d'aucun soldat en Europe centrale. Dans ces condi-tions, fixer un plafond aux troupes soviétiques stationnées, c'est définir une enveloppe creuse. Améri-cains et soviétiques n'ont en fait à s'entendre que sur les effectifs américains qui resteront en

#### Désengagement spectaculaire

Selon le ministre ouest-allemand de la défense, M. Gerhard Stoltenberg, les Américains prépareraient une réduction de leurs effectifs sta-tionnés en RFA à 60 000 hommes d'ici 1992. Ils disposent aujour-d'hui de 305 000 hommes en Europe, dont 30 000 hors de la RFA. Un tel désengagement scrait spectaculaire. S'il est confirmé, il entérinera les effets dans le domaine militaire du nouveau paysage politique européen, c'est-à-dire à la fois la dislocation de fait du pacte de Varsovie et les nouvelles relations entre Washington et Moscou dont le dernier sommet américano-soviétique à Helsinki s'est voulu le symbole. Ces élévent à point nommé pour les Américains, su moment notamment où ils doivent consentir dans la région du Golfe un effort militaire trés

M. Stoltenberg a également estimé lundi que le total des troupes alliées (actuellement plus de 400 000 hommes) en Allemagne serait réduit à 150 000 ou 170 000 hommes dans la seconde moitié des années 1990. Les Britanniques ont l'intention de réduire de moitié leurs effectifs de 50 000 soldats stationnés en Allemagne. Les Belges, les Hollandais et les Canadiens ont également fait savoir qu'ils entendaient rappeler une partie de leurs troupes. Quant aux troupes françaises (51 000 hommes), la question de leur retrait doit être discutée lors du sommet franco-allemand, les 17 et 18 septembre à Munich, M. Jean-Pierre Chevènement avait annoncé fin août que ce retrait prendrait trois à quatre ans. En visite à Berlin lundi, il a précisé que les 3 000 militaires français stationnés à Berlin y resteraient aussi longtemps que le souhaiterait le futur 20uvernement de l'Allemagne unie. CLAIRE TRÉAN

□ Une mité de vérification du désarneut à Creil. - L'unité française de vérification (UFV) du traité (qui n'est pas encore signé à Vienne) sur la réduction des forces classiques en Europe a été officiellement installée, le 11 septembre, sur la base de Creil (Oise). Cette unité, forte à terme de cent cinquante spécialistes (le Monde du 12 juillet) et commandée par le colonel Jean-Paul Huet, est chargée de veiller au respect, par les forces étran-gères, des limitations de leurs arme-

ments dans les pays signataires de l'accord actuellement en discussion dans la capitale autrichienne. Elle escortera les missions étrangères qui voudraient

contrôler l'application par les Français

de cet accord de désarmement.

••• Le Monde • Jeudi 13 septembre 1990 11



# En pharmacie, on achète des cosmétiques sûrs.

Les allergies provoquées par des produits cosmétiques constituent souvent un problème pour les femmes.

Si vous avez la peau sensible ou si vous avez besoin d'un conseil professionnel sur les produits cosmétiques ou sur leur utilisation, entrez dans une pharmacie.

La pharmacie est l'endroit apte à vous aider à résoudre vos problèmes en toute sécurité.

En pharmacie, on achète des produits cosmétiques sûrs.



Cosmétiques Spéciaux pour Pharmacie Genève - London - Milan - New York - Paris

## Le Parti républicain cherche à accroître son influence

unique de l'action libérale résor-

Ce qui ne devait pas arriver est arrivé... Le débat de politique générale prévu en introduction des journées parlementaires de l'UDF, mardi 11 septembre à Deauville, s'est rapidement transforme en débat de politique « microcosmique ». Au grand dam du président du groupe UDF de l'Assemblée nationale. M. Charles Millon, et de nombreux élus, la question de la place et du rôle du Parti républicain de M. François Léotard au sein de l'UDF est venue bien vite au cœur de la discussion.

### DEAUVULE

de nos envoyés spéciaux

Pressentant un dérapage, M. Millon s'était pourtant bien gardé d'évoquer le problème du PR. Se selicitant, comme bien d'autres orateurs après lui, de la création de l'Union pour la France (UPF) au mois de juin, il avait simplement émis le souhait « de ne voir personne à nouveau saisi par les démons de la division ». Mais, au risque d'encourir le reproche de préférer la « cuisine interne » aux grandes questions internationales de l'heure, M. Gérard Longuet a de nouveau mis les pieds

Avec sa logique de responsable d'appareil, pressé par les échéances électorales, le secrétaire général du PR, devant son président, M. Léotard, présent mais étrangement muet, a expliqué qu'il ne se résignait pas à voir son parti réduit, au sein de l'UDF, à la

#### Décalage avec les provinciaux

Chiffres en main, acceptant, tandis que les visages à la tribune se figeaient, de jouer selon son mot a les boutiquiers », M. Longuet a estimé que le poids et l'audience réels de son parti étaient sous-évalués à tous les niveaux des instances de l'opposition.

Au niveau de l'UPF dont M. Longuet conteste, par avance, la composition du bureau politique; au niveau de l'UDF parce qu'il ne supporte plus la part trop belle, eu égard à leur représentation sur le terrain, faite aux petites composantes (PSD, Parti radical. adhérents directs), et au sein du groupe des députés car le message libéral, selon lui, s'y dilue.

« Cette évaluation de boutiauters, a-t-il expliqué, serait sans importance si la perte d'identidé que nous en retirerions n'aboutissait pas en définitive à affaiblir projondement l'action de l'opposition sur le terrain. (...) Le PR n'a done que deux solutions : obtenir une reforme de l'UDF qui aboutisse à faire de ce sigle la référence

## EN BREF

La majorité municipale du Mans change de nom. - Le groupe constitué autour du maire du Mans (Sarthe), M. Robert Jarry, s'appellera désormais « élus progressistes» et non plus « èlus communistes et de progrès ». M. Jarry, exclu du PCF pendant la campagne des élections municipales de 1989 pour avoir refusé de prendre en

le journal mensuel de documentation politique

## après-demain

Fondé par la Ligue

(non vendu dans les kiosoues)

offre un dossier complet sur :

## L'ENVIRONNEMENT

Envoyer 40 F (timbres à 2 F ou cheque) à APRÈS-DEMAIN. 27, rue Jean-Dolent, 75014 Pans, en spécifiant le dossier demandé ou 150 F pour l'abonnement annuel (80 % d'economie), qui donne droit à l'envol gratuit

miste, et accepter comme ses autres partenaires de disparaitre en son sein, ou bien naturellement utiliser l'avantage que lui donnent sa force et sa cohèrence. » N'imaginant pas que M. Valéry Giscard d'Estaing se préoccupe rapidement de satisfaire ses désirs et ceux de M. Léotard, le député de la Meuse a confirmé que dans son esprit la menace de constitution d'un groupe libéral était à prendre Les réactions dans la saile et

dans les couloirs ont singulièrement réduit la portée de cette menace. Au nom des giscardiens, M. Hervé de Charette a souhaité qu'une fois pour toute la rancune soit jetée à la rivière : « L'UPF est un événement décisif. Il faut savoir tourner la page. » Les porte-parole des petites composantes, directement concernées, lui ont emboîté le pas. Chacun selon son tempérament. M. André Santini, au titre du PSD, suggéra « de sortir de la sodomisation des diptères ». Pour les adhérents directs, M. Philippe Mestre exigea que l'on ne « sabotat point l'union. Les électeurs ne le supporteraient pas ».

Preuve d'un ras-le-bol certain et d'un décalage entre élus « provinciaux» et apparatchiks « parisiens », plusieurs députés, d'ordinaire discrets, se sont insurgés.

M. Marc Laffineur (Maine-et-Loire) ne cache pas son exaspération: « Nous ne pouvons pas avoir cinquante stratégies à la fois.» M. Jean-François Mattei (Bouches-du-Rhône) veut s'inspirer des socialistes : « Agissons comme eux il y a quinze ans, falsons d'abord l'union et nous pourrons ensuite débattre de nos différences. » M. René Beaumont (Saone-et-Loire), militant du PR depuis vingt ans : « De tout cela, nos électeurs se foutent éperdument. Nous. nous n'avons pas même été consultés. Si un projet de scission voyalt le jour, ce serait le PR que l'on ferait éclater.»

Au fil des houres, la séance s'est réduite à un bureau politique du PR qu'il aurait été judicieux de tenir avant. M. Philippe Vasseur, ancien porte-parole du PR et M. François d'Aubert - « attention au décalage entre le parler haut des responsables politiques et le faible nombre des militants » - ont émis des réserves.

A ceux qui soupçonnent un complot anti-giscardien derrière cette manœuvre, M. Longuet a fait part de son étonnement de voir à la tête de la délégation générale de l'UDF un centriste, M. François Bayrou, député d'une « formation sècessionniste (l'UDC) et qui rècla-mait encore il y a un an le départ de celui que nous avons toujours soutenu loyalement v.

Tout le monde a d'ailleurs admis « l'évidence » de la candidature de M. Giscard d'Estaing à la prochaine élection présidentielle. L'ancien chef de l'Etat semble être devenu, malgré les réticences de certains, le dernier point de repère d'une UDF déboussolée. On pense aussi aux élections législatives.

#### « Attention au RPR »

Le RPR semble toujours menaçant malgré ses dissensions internes. « Attention au RPR, on dit qu'il est en crise, mais il donne moins que nous l'Impression de la désunion », a estimé M. François

Dans la salle, un observateur attentif n's pas perdu une miette de cette discussion. Le député buigare de l'Assemblée constituante, M. Stefan Savov (élu de Sofia). invité du groupe UDF, n'a manifesté aucun étonnement devant ces débats parfois surréalistes : « Vous comprenez, je suis membre du parti démocratique qui appartient à l'Union des forces démocratiques qui elle, même ne compte pas moins de seize mouvements et

DANIEL CARTON of PIERRE SERVENT

Les convents maçonniques

## Le Grand Orient de France crée un comité Laïcité-République

Le Grand Orient de France, qui revendique aujourd'hui trentequatre mille membres répartis en sept cents loges, a tenu le week-end dernier son convent annuel. Au terme de cette réunion, son grand-maître, M. Jean-Robert Ragache, a exposé, lundi 10 septembre, les priorités retenues par la principale obédience maçonnique française pour l'année à venir.

Pour les frères maçons du Grand Orient de France (GODF), dont l'idéal philosophique vise à amé-liorer à la fois l'homme et la société, les temps présents n'ont societe, les temps presents n'ont rien d'encourageant. Sauf, peutêtre, dans certains des pays de l'Est qui se sont dégagés de l'emprise totalitaire. Aux yeux de leur grand maître, en tout cas, la société française file plutôt un mauvais coton. «Au niveau de la société, a souligné lundi M. Ragache, l'avènement d'un individualisme qui refuse toutes les contraintes a créé un toutes les contraintes a créé un homme sans repères, déracine temporellement et spatialement. Il s'ensuit la sin des grandes institutions qui ne parviennent plus à donner à la société un aspect normatif, ce qui peut être un progrès au niveau de la liberté mais aussi un risque de dérives. L'Eglise, qui tente parfois de retrouver une influence morali-satrice, ne parvient plus à mobiliser des croyants qui ont distendu leurs liens avec elle. Le repli de la classe politique sur elle-même, occupée à des jeux dérisoires, auquel s'ajoute le rôle croissant de comités de spécialistes au détriment de vrais débats parlementaires, a entraîné une crise du civisme dont l'abstention électorale est la conséquence. »

Selon le grand maître du GODF. l'affaire « mineure » des foulards de Creil a été, l'an passé, « un révé-lateur » de ce « flottement de la classe politique » qui doit conduire à réaffirmer les valeurs de la laïcité afin que l'école publique demeure le premier vecteur de l'intégration « La communautarisation de la société, qui ne serait plus associa-tion totale de libres citoyens mais juxtaposition de groupes aux affrontements prévisibles, est un danger pour les principes de 1789 célébrés naguère, affirme M. Ragache. Les manifestations de racisme et d'antisèmitisme qui ont racisme et d'antisemitisme qui ont jalonné l'année l'ont prouvé. N'ou-blions pas qu'il existe encore des nostalgiques des années noires de Vichy et de ses lois indignes dont nous, les francs-maçons, nous avons d'ailleurs été aussi les victimes. »

C'est ainsi « dans le but de sauvegarder mais aussi de promouvoir au nom de la liberté de conscience l'idéal laique», que le Grand Orient de France a pris l'initiative de créer un comité Laïcité-République qui associera maçons et non-maçons et dont la constitution définitive interviendra prochaine-ment. Et c'est avec « le même désir de réaliser une société plus frater-nelle et plus solidaire » qu'il organi-sera les 20 et 21 octobre à La Vilsera les 20 et 21 octobre à La Vil-lette, dix ans après les premières, des Assises de la laïcité, « pour rap-peler, indique M. Ragache, un cer-tain nombre de principes fonda-mentaux que nous ne voudrions pas voir remis en cause au prétexte qu'il s'agit d'une spécificité fran-caise par rapport notamment que çaise, par rapport notamment aux autres pays de la Communaulé européenne.»

#### La concurrence de la Grande Loge nationale française

Dans ce contexte, le GODF n'entend pas relâcher sa vigilance envers le Front national. Après avoir appelé, en juin, à la e mobili-sation républicaine » contre « la résurgence du fascisme », la princi-pale obédience maçonnique conti-nuera de bannir ceux de ses mem-bres qui se fourvoieraient du côté de l'estrême draite, comme elle l'e de l'extrême droite, comme elle l'a fait en excluant de ses rangs l'ancien maire de Béziers, M. Georges Fontès (devenu depuis peu secré-taire départemental du RPR dans l'Hérault) qui s'était allié avec le Front national aux dernières élections municipales.

trois exclusions pour les mêmes rai-sons, a indiqué lundi M. Ragache, et les membres du Grand Orient qui exprimeraient des thèses proches de l'extrême droite, tout maire qui se compromettrait avec le Front national à la veille d'une élection, se ver raient ipso facto exclus de notre ordre. Nous avons décidé de ne pas laisser s'étendre cette contagion politique et morale. »

C'est à l'Est que le Grand Orient de France place ses espérances les plus immédiates, même si la résur-

gence des nationalismes et de certains intégrismes religieux lui paraît « porteuse de toutes les into-lérances ». M. Ragache souhaite accentuer encore davantage la part prise par son obédience à la renaissance de la franc-maçonnerie dans ces pays (le Monde daté 10 juillet) où il a entendu « une Eglise suggé rer le remplacement du marxisme par le catholicisme, c'est-à-dire d'un dogmatisme par un autre ». Malgré l'opposition conjuguée de l'Eglise catholique de Pologne et de Solidarnosc, le GODF est sur le point d'ouvrir des loges à Varsovie, Cracovie et Lodz, comme il a contribué à le faire en Tchécoslovaquie avec l'installation de loges à Prague, Brno et Pilsen.

Sur ce terrain, toutefois, le Grand Orient de France se retrouve en concurrence non seulement avec la Grande Loge de France (GLF, vingt mille membres, quatre cent cinquante loges) mais aussi avec une troisième obé-dience, la Grande Loge nationale française (GLNF, quinze mille membres, six cent quarante-quatre loges), présidée par M. André Roux, qui n'entend pas être « gommée» par le dynamisme que le GODF manifeste, en France, dans le champ temporel alors que les autres organisations maconniques s'en tiennent plutôt à l'écart. Plus discrète que le GODF, mais pas moins active, la GLNF a parrainé, en décembre 1989, la résurrection d'une loge de Hongrie dont la bannière avait été enterrée il y a plus de cinquante ans, au début de l'occapation allemande.

Cette rivalité prendra, par la force des choses, une dimension internationale. Le GODF assure cette année, en effet, la présidence du CLIPSAS, une association maçonnique qui regroupe trentecinq obédiences de tous les continents, tandis que la GLNF, issue d'une scission du GODF remonnt à 1913, appartient à la franc maçonnerie « régulière », spiritualiste, restée fidèle au rite dit écossais, fondé sur la foi en un Dieu révélé, grand architecte de l'univers, et s'incrit dans une mouvance beaucoup plus vaste, a l'échelle planétaire, que les autres obédiences françaises. Le « printemps » des peuples de l'Est ne manquera donc pas de vents porteurs mais ce scront, peut-être, des vents tourbillonnants.

Mark Barrier Barrier Barrier

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

 $\lim_{k\to\infty} g^{\mathrm{left}}(x) = (4-1)^k \otimes (1)^k$ 

2000年 第一年 日本 日本 日本

Partie Property of the State

18 1 10 1 1 19 ER

14" (141 A - ) - 1 (142)

April 1 mg man

Selfige Marker at

May the property

30 12 3 15 3 14 3 14 T

Street and the

Page 2 Secretives a

## Sur le budget et sur le « projet socialiste »

## Le gouvernement et le PS organisent leur concertation

M. Michel Rocard, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, viendra conclure avec le premier secrétaire du PS, M. Pierre Mauroy, le « séminaire» que la direction socialiste oreanise du 18 au 20 septembre à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) afin d'ouvrir la période de préparation du «projet» du parti.

La discussion entre les membres du bureau exécutif du PS et le gouvernement associera, outre le premier ministre, MM. Lionel Jospin, Pierre Bérégovoy, Pierre Joxe, Jean-Pierre Chevenement, Michel Delebarre, Jean Poperen, Claude Evin, Louis Le Pensec, André Laignel, Robert Chapuis et Mm Véronique Neiertz, a annoncé, lundi 10 septembre,

bonne place sur sa liste les candi-

dats désignés par la direction du

parti, avait été réélu dès le premier

tour avec 64 % des suffrages. Le

candidat officiel du PCF,

M. Daniel Boulay, ancien premier

adjoint de M. Jarry, avait obtenu

5,22 % des voix. Il est le seul com-

Le PCF est « hors du droit inter-

national » affirme M. Llabres. -

Ancien membre du comité central

du PCF et animateur du Forum

progressiste, M. Claude Llabres a

déclaré, mardi II septembre :

« Reprochant à François Mitter-

rand d'avoir voté la dernière résolu-

tion de l'ONU sur l'embargo et à

Gorbaichev son accord avec Bush,

Georges Marchais, qui avait mis le

PCF hors jeu en politique française.

le met maintenant hors du droit

□ Précision. - Dans nos éditions

du 11 septembre, nous avons écrit

que les amis de M. Jean Poperen

appellent à l'abstention lors du

vote des sections socialistes de la

Haute-Vienne qui doit désigner le

candidat du PS à l'élection sénato-

riale partielle du 30 septembre. En

fait, les amis de M. Poperen appel-

international.»

. .

muniste du conseil municipal.

M. Gérard Collomb, membre adjoint du secrétariat national.

M. Jacques Delors, président de la Commission européenne, interviendra le 18 septembre, lors de la première demi-journée de travail, ouverte par M. Mauroy et consacrée à la situation politique générale et à l'action internationale des socialistes.

#### Débat sur le projet de loi de finances

MM. Marcel Debarge (fabiu-sien), numéro deux du PS, Henri Emmanuelli (jospiniste), tréso-rier, et Gérard Lindeperg (rocardien) chargé de la formation, participeront à ces discussions. Après une réflexion sur le « projet socialiste», dont l'élaboration est coordonnée par M. Michel Charzat (Socialisme et République), les dirigeants socialistes auront une discussion avec plusieurs intellectuels, tels MM. Adam Michnik, Janos Kis, Emmanuel Todd.

La semaine suivante, les 26 et 27 septembre, les journées parle-mentaires du PS, organisées à Nantes, seront occupées par le débat sur la préparation du projet de loi de finances pour 1991, avec la participation de MM. Pierre Bérégovoy et Michel

Ces journées se termineront par une intervention de M. Rocard.

## Dans l'Isère

## Un conseiller général socialiste rejoint M. Carignon

de notre correspondant

Partisan d'une « large ouverture » dans la gestion de sa cité et de son département, M. Alain Carignon, maire de Grenoble, président du conscil général de l'Isère, en congé du RPR, vient d'obtenir le ralliement du conseiller général socialiste de Morestel, M. Jean Genin. maire de Sermérieu. M.: Genin, enscignant, âgé de cinquante-trois ans, adhérent du PS depuis 1974, succédera à Maurice Savin (UDF-PR), décédé il y a un mois, comme vice-président du conseil général, chargé de l'urbanisme et

des transports. M. Haroun Tazieff, ancien secrétaire d'Etat aux risques majeurs dans le gouvernement de M. Laurent Fabius, avait été élu conseiller général de Grenoble, en 1988, avec le soutien du RPR et de l'UDF. La même année, M. Maurice Puissat, jusqu'alors apparenté socialiste, entrait dans l'exécutif départemental, tandis que M. Guy Névache,

ancien « patron » de la fédération PS de l'Isère avec M. Louis Mermaz, devenait troisième adjoint au maire de Grenoble. Le ralliement de M. Genin s'inscrit, à son tour, dans la stratégie d'ouverture inaugurée en 1985 par M. Carignon. Ce dernier affirme vouloir dessiner « une majorité départementale plurielle et ouverte», excluant, cependant, «un vague consensus autour d'idées molles ».

Le premier secrétaire de la fédération socialiste de l'Isère, M. Jean Bourdier, membre du groupe socialiste au conseil général (1), qui n'avait pas été informé de la décision de M. Genin - celui-ci prétend vouloir demeurer membre du PS - a dénoncé « la pratique habituelle du débauchage» par M. Carignon, dont dit-il, « les gesticulations vers la gauche donnent des alibis à ceux qui sont faibles ».

CLAUDE FRANCILLON

(1) Le conseil général de l'isère compte quinze PS, douze UDF, onze RPR et apparentés, huit non inscrits, sept PC, quatre Nouvelle Gauche.

## Dans « Le Monde Dossiers et documents » de septembre Les fardeaux de la dette

La progression du montant de la dette a été impressionnante ces vingt demières années, Les crédits bancaires aux pays en voie de développement ont même atteint un rythme de croissance de 20 % à 30 % par an, parfois davantage, entre 1972-1973 et 1982. D'un côté, des pays débiteurs, prodigues, menant une politique budgétaire extrêmement relâchée, allant jusqu'à l'affairisme et la corruption, mélant parfois opérations somptuaires ou mégalomaniaques, achats d'armes et fuites de capi taux vers les paradis fiscaux ; de l'autre, des créanciers disposés

à prêter et à prêter beaucoup. La crise de la dette a évolué. Les banques et les Etats créanciers ont dû peu à peu accepter l'idée qu'ils ne récupéreraient jamais la totalité de leur mise.

Depuis le « plan Baker », qui proposait aux pays endettés d'accroître leurs emprunts pour relancer la croissance, on est passé au « plan Brady », qui part de l'idée que, en convertissant la dette en obligations au rendement garanti, les banques récupéreraient en partie les sommes prêtées. Les pays emprunteurs pourraient ainsi dépenser de façon plus profitable les sommes qu'ils consacraient jusque-là au paiement des intérêts.

Le bilan n'est pas totalement convaincant. Actuellement, les banques sont moins fragiles, car elles ont accumulé d'importantes provisions pour faire face aux pertes probables. Les gouvernements semblent peu enclins à concéder de larges réductions de créances publiques. Le Fonds

monétaire international paraît à

la fois indispensable et contesté, En quatre pages, le Monde Dossiers et documents retrace la montée de l'endettement, présente les solutions proposées, explique les déboires et les désillusions et pose aussi la ques-tion : l'expérience de ces dernières années permettra-t-elle d'éviter une crise similaire avec les pays de l'Est. Une carte, des graphiques et des tableaux, et des dessins de Plantu complètent ce dossier.

## Les littératures d'Amérique latine

Les lecteurs français ont découvert avec enthousiasme les écrivains d'Amérique latine au cours des années 60. Ce phénomène de mode s'est traduit par en engouement un peu facile pour l'exotisme, occultant la richesse et la diversité de littératures que l'on redécouvre aujourd'hui. On ne peut plus ignorer la tradition orale des Amérindiens qui a frappé de manière indélébile la mémoire collective. On ne peut oublier non plus, dans la grande richesse des voix hispaniques. l'apport des écrivains de langue portugaise mais aussi les Antillais qui mêlent francophonie et africanité.

A travers cette multitude de noms, de tons, le dossier jalonne le continent de repères, de lignes de force, de thèmes, espérant contribuer à conduire de nouveaux lecteurs vers la plus luxuriante des jungles.

► En vente chez tous les marchands de journaux, 8 francs.

de France crée

. .

14 La crise financière des Girondins de Bordeaux Le PDG de Century inculpé

15 Éducation : du tirage dans l'édition scolaire - Dauphine et les sirènes de la Défense

17. Le Salon de la musique à La Villette 20 Une centaine d'emplois préservés à la SFP

Découvert par des chercheurs de l'INSERM

## Le troisième récepteur de la dopamine ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement des psychoses

Une équipe de chercheurs français, dirigée par le profes-seur Jean-Charles Schwartz (unité 109 de l'INSERM), annonce dans le prochain numéro de l'hebdomadaire scientifique britannique « Nature » (1) qu'elle est parvenue à découvrir un nouveau récepteur – le troisième – de la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans de nombreux phénomènes fondamentaux, tant psychiques que moteurs. Les conséquences d'ordre thérapeutique et pharmacologique de cette découverte devraient s'averer très importantes, en ce qui concerne en particulier le traitement de certaines psy-choses comme la schizophrénie. Pour bien comprendre l'impor-

tance de cette découverte, il est nécessaire de rappeier qu'un neurolininamelleur est une substance libérée, sous l'influence d'une excitation, par les terminaisons nerveuses. Véritables médiateurs chimiques, ces substances servent à véhiculer une information d'une cellule nerveuse à une autre, dans tout l'organisme. Il existe de nombreux neurotransmetteurs différents, les plus connus étant la noradrénaline, l'acétylcholine, l'adrénaline, la sérotonine, l'histamine, la dopamine, etc. Leurs effets et leurs lieux de production sont différents. Chacun d'eux agit sélectivement sur des récepteurs spécifiques pour produire un effet

biologique. La dopamine, pour sa part, facilite les mouvements volontaires (ce qui explique que, lors-qu'elle est insuffisamment sécrétée, il se produit des déficits moteurs caractéristiques de la maladie de Parkinson).

D'autre part, la dopamine contrôle certains processus cognitifs et émotionnels, et il se pourrait qu'une hypersécrétion de dopamine au niveau de certaines parties du cortex cérébral soit responsable de manifestations psychotiques. Enfin, dernière notion importante, les neu-roleptiques sont des médicaments psychotropes majeurs, très utilisés par exemple dans le traitement de la schizophrénie. Ils agissent en bloquant les récepteurs de la dopamine, ce qui non seulement leur confère une efficacité thérapeutique mais egalement induit l'apparition d'effets secondaires, en particulier sur la motricité (syndrome parkinsonien) extrêmement handicapants pour les patients. On considère qu'il y a environ cinq cent mille schizophrènes en France et qu'environ deux millions de personnes consom-ment actuellement des neurolepti-

Jusqu'à présent, seulement deux récepteurs de la dopamine avaient pu être caractérisés, le D1 et le D2. Et c'était spécifiquement au bloquage de ce dernier que l'on prêtait les propriétés antipsychotiques des neuroleptiques. Cette conception est aujourd'hui à revoir. L'équipe du professeur Jean-Charles Schwartz vient en effet de découvrir qu'il existe un troisième récepteur de la dopamine, le D3. Mieux encore, grâce aux techniques de biologie

moléculaire, ces chercheurs de l'IN-SERM ont pu établir la structure complète du gène qui code pour ce récepteur et ainsi déterminer la localisation précise de ces récepteurs D3. Ils ont pu montrer que les D3 sont présents en plus grande quan-tité que les D2 dans les territoires du cerveau (système limbique) qui sont associés avec les fonctions cognitives et émotionnelles impliquées dans la schizophrénie, et que les récepteurs D2 sont plus abon-dants dans les territoires du cerveau (striatum) impliqués dans les contrôles de la motricité.

## La « pharmacologie

Quelles conséquences pourrait avoir cette découverte? « En pre mier lieu, nous a déclaré le professeur Schwartz, elle devrait permettre la mise au point de nouveaux médi-caments, des antipsychotiques origi-naux ». Jusqu'à présent, les neuro-leptiques utilisés en thérapeutique interagissent tous avec les récepteurs D2 et D3. Certains, que l'on appelle «atypiques», comme le sulpiride, entraînent moins d'effets secondaires sur la motricité : ce sont ceux qui reconnaissent le mieux les récenteurs D3. En outre, ces neuroleptiques atypiques semblent également améliorer les symptômes négatifs de la schizophrénie (comme le désintérêt, le repli sur soi, l'autisme). Dans ces conditions, il est a priori logique de penser que des médicaments qui n'agiraient que sur les récepteurs D3 pourraient à la fois être plus efficaces et provoquer moins d'effets secondaires. Ils per-

vraisemblance, d'empêcher l'apparition de mouvements anormaux (liés an bloquage des récepteurs D2 dans le striatum), ainsi que des effets secondaires endocriniens tels que la perte de la libido parfois observée chez les personnes sous neurolepti-

Cette découverte ouvre également d'intéressantes perspectives en recherche fondamentale : on pourrait en effet se demander si un défaut dans la structure, le nombre ou la fonction du récepteur D3 ne pourrait pas constituer un facteur de vulnérabilité à la schizophrénie.

Sur le fond, ces travaux illustrent parfaitement tout l'intérêt d'une «nouvelle» pharmacologie, la «pharmacologie inverse». Jusqu'à présent, la mise au moint de nouveaux médicaments consistait dans un premier temps à tester des molé-cules, puis à en déterminer le mode d'action, à identifier les récepteurs et enfin à isoler les gènes codant pour ces récepteurs. C'est un chemin contraire, en quelque sorte, qu'a suivi le professeur Schwartz : il part du gène et espère ainsi trouver de nouvelles molécules. D'ailleurs un brevet INSERM protège toutes les applications qui pourraient être faites à partir du récepteur D3 ou de son gène. Cela concernerait en parti-culier d'éventuelles sondes diagnos-tiques. Ou encore les méthodes, dites de screening, qui à l'avenir ser-viront à déterminer, parmi les milliers de neuroleptiques non encore testés chez l'homme, ceux qui out une action spécifique sur les récepteurs D3 de la depamine.

FRANCK NOUCH!

(1) Daté du 13 septembre. L'arricle est signé par Pierre Sokoloff, Bruno Giros, Marie-Pascale Martres, Marie-Louise Bou-thenet et Jean-Charles Schwartz. Il est accompagné d'un éditorial du professeur Salomon Snyder qui souligne a l'étape majeure » que représente cette découverte.

Après Superphénix à Creys-Malville, Phénix à Marcoule

## Série noire pour les surgénérateurs français

Marcoule (Gard) a été arrêté, dimanche 9 septembre, à la suite d'une panne apparemment similaire à celle qui avait entraîné son immobilisation pendant trois mois l'an dernier. Un nouveau coup dur pour cette filière, alors que l'autre surgénérateur français, Superphénix, à Creys-Malville (Isère), est également paralysé.

L'été n'est décidément pas une période favorable pour le surgéné-rateur Phénix de Marcoule. L'an dernier, une panne étonnante dont les conséquences auraient pu, en théorie, être graves, avait mobilisé les techniciens jusqu'à la fin du mois de décembre (le Monde du 15 décembre 1989). Le passage dans le cœur du réacteur d'une bulle d'argon, un gaz rare, avait entraîné une baisse brusque de puissance, et l'arrêt automatique du réacteur les 6, 24 août et 14 septembre 1989. Dimanche der-nier, Phénix a, semble-t-il, été victime de la même panne : « baisse anormale de réactivité », et arrêt automatique. « En première ana-lyse. (...) l'incident semble avoir été à nouveau engendré par une bulle d'argon », estiment les responsables du Service central de sureté des installations nucléaires

#### Une faille supplémentaire

Ce gaz chimiquement inerte est utilisé comme «tampon» dans les réservoirs, au-dessus du sodium liquide employé dans les surgéné-rateurs, afin d'éviter que ce dernier ne s'oxyde au contact de l'air. Comme l'eau dans les centrales nucléaires « classiques », le sodium sert à récupérer la chaleur produite par le combustible (donc refroidir le cœur), mais aussi à réguler la réaction nucléaire. En

absorbant une partie des neutrons

Le programme de SOS-Racisme

Le surgénérateur Phénix de émis, il l'accélère à la périphérie du cœur, mais la ralentit au centre.

Une buile d'argon est passée, comme l'été dernier, à la périphé-rie. La réaction a donc été brusquement ralentie, et l'incident n'a nullement menacé la sûreté des passage au centre du réacteur aurait pu théoriquement entraîner, en revanche, l'emballement du réacteur, et une excursion de puissance (comme à Tchernobyl). Mais, souligne-t-on au SCSIN, les essais et analyses menés à la suite de l'incident de l'été dernier ont démontré que ce scénario ne pou-vait pas se produire : la poche d'aigon s'évacue naturellement vers la périphérie du cœur, et son volume est, de toute façon, trop faible pour provoquer une excursion de puis-

Reste que les techniciens sont à nouveau sur la sellette. A l'issue d'une enquête technique poussée. les coupables des problèmes de l'été dernier avaient en effet, sem-ble-t-il, été identifiés : des purgeurs destinés à évacuer les gaz. A la suite d'une manœuvre trop brutale des pompes du circuit primaire, ces derniers avaient été bouchés par des impuretés charriées dans le sodium. Phénix n'avait pu redémarrer en décembre qu'après l'installation de purgeurs d'un nouveau type, et la définition de nouvelles directives pour le fonctionnement des pompes. Le problème semblait donc réglé.

La reproduction de cet incident à l'identique révélerait donc une faille supplémentaire dans la maîtrise des surgénérateurs. Un coup dur dont les responsables du nucléaire français se seraient volontiers passés, alors que, à Creys-Malville, Superphénix, le second surgénérateur français, est immobilisé depuis le début du mois de juillet, et « pour plusieurs mois », à la suite d'un problème que les techniciens ont mis quinze jours à identifier (le Monde du

**JEAN-PAUL DUFOUR** 

M. François Mitterrand en visite à Lascaux

## La vie quotidienne des artistes du paléolithique

Le président de la République, accompagné de M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, et de M. Jack Lang, ministre de la culture et de la communication s'est rendu, mardi 11 septembre à Montignac (Dordogne), pour célébrer le cinquantième anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux. Le 12 septembre 1940 en effet, Georges Agniel, Simon Coencas, Jacques Marsai et Marcel Ravidat, quatre gamins âgés alors de 13 à 18 ans. découvraient par hasard la « chapelle Sixtine de la préhistoire ». MONTIGNAC

de notre envoyée spéciale

M. François Mitterrand a visité la grotte, qu'il connaissait déjà, avec une attention soutenue, posant de nombreuses questions à M. Jean-Philippe Rigaud, directeur des antiquités préhistoriques d'Aquitaine. Dans l'allocution qu'il a prononcée après sa visite, le pré-sident de la République a d'ailleurs souligné que « parler de Lascaux, c'est parler de ce qui intèresse tous les hommes» et que « Lascaux est un des plus notoires, un des plus importants, un des plus beaux jalons de l'histoire de l'homme».

Le cinquantième anniversaire de la découverte de Lascaux a aussi été l'occasion de réunir à Montiete l'occasion de reunir a montre gnac, avec l'aide du ministère de la culture, du conseil régional de Dordogne, de la société Hoechst et de M= Jean Auel (un auteur américain de romans préhistoriques), un colloque international sur l'archéologie des grottes ornées, coorganisé par M. Jean-Philippe Rigaud et M. Jean Clottes, directeur des antiquités préhistoriques de Midi-Pyrénées. Ce colloque, auquel participent 110 spécialistes de nombreuses nationalités, montre la tendance actuelle de replacer les grottes ornées dans leur cadre

Le sol, et tout le contexte des grottes ornées découvertes à la fin du siècle dernier et pendant la première moitié de notre siècle, ont été, en effet, presque toujours igno-rés et donc détruits en tout ou parrie. Les spéléologues, à qui sont dues la plupart des découvertes et les préhistoriens, même les plus grands, fascines par les peintures ou gravures, ont circule dans les grottes sans regarder où ils met-taient les pieds (au sens littéral du terme). Ainsi, ont disparu à jamais: marginal » qui compte treize les sols archéologiques, les vestiges! grottes connues, il faut arriver à

voisins qui, on s'en rend compte maintenant, contenaient des témoins inestimables du cadre culturel et de la vie quotidienne des artistes paléolithiques.

Les peintures ne sont plus considérées comme des phénomènes isolés, mais comme le produit de cultures forcément complexes dont les différentes activités ont laissé des traces aussi importantes que les peintures. Le contexte socio-culturel où vivaient les artistes doit être recherché à l'extérieur et à l'intérieur des grottes. A l'exté-rieur, ce sont les habitats jugés contemporains des peintures, même si l'on peut rarement prou-ver que ces habitats ont été réellement occupés par les artistes. Au moins dans les Pyrénées, on a remarqué que les habitats de plein air ou d'abris sous roches étaient toujours situés dans des fonds de vallées très faciles d'accès. Alors que la plupart des grottes ornées, considérées par l'ensemble de la communauté scientifique comme des sanctuaires, occupaient des flancs de vallées moins accessibles et étaient à une demi-heure de marche ou plus des sites d'habitat.

#### Vestiges mystérieux

A l'intérieur des grottes ornées, les hommes ont laissé des traces : empreintes de pieds ou de mains, débris de torches, traits ou points noirs laissés sur les parois par le a mouchage w de ces torches, foyers et charbon de bois. Le ou les artistes ont forcement séjourné sous terre pour des durées de temps variables. Il y a, en effet, de grandes peintures, des ensembles de gravures élaborés qui ont néces-sité de longs séjours d'une équipe d'artistes.

La présence de certaines traces (foyers, fragments de torches, etc.) est logique. D'autres vestiges soulè-vent de questions : pourquoi dans les grottes des Pyrénées des frag-ments d'os d'animaux ou de bois de cervidés ont-ils été soigneusement coincès dans des anfractuosi-tés des parois, plantés dans l'argile du sol ou fichés dans la roche? Autre problème, comment expliquer les empreintes laissées par des pieds de petits enfants trop jeunes pour participer à des cérémonies d'initiation telles qu'on peut en célébrer dans des sanctuaires?

Pour M. Jean Combier, directeur des antiquités préhistoriques de Rhône-Alpes, qui connaît particu-lièrement bien les grottes ornées de la vallée de l'Ardèche, « un centre

Peintures et gravures de l'Ardèche sont différentes de celles des grottes de la Dordogne et des Pyrénées et d'autant plus qu'elles sont dans leur majorité plus auciennes. gravures de la vallée de l'Ardèche ont été attribuées avec certitude au solutréen (18 000-16 000 avant J.-C.) comme l'ont été d'ailleurs une partie de celles des monts cantabriques près de la côte nord de l'Espagne. Alors que les peintures et gravures de Dordogne et des Pyrénées sont pour la plupart l'œuvre des Magdaléniens (15 000-10 000 avant J.-C.).

La grotte de Lascaux a dù être fermée au public en 1963. La foule de visiteurs - 100 000 pour la seule année 1962 - dégageait une telle quantité de gaz carbonique et de chaleur que des micro-organismes se développaient et de la calcite recouvrait les parois, menaçant la survie des peintures. Les quelque 300 personnes qui écoutaient le président de la République à Montignac, entassées debout dans une salle de taille moyenne du centre socio-culturel Louis-Aragon, ont en la démonstration par-faite de la fantastique production calorifique d'un groupe compact d'êtres humains.

YVONNE REBEYROL

## Incendies de forêts Brocéliande sous surveillance

Cent-soixante pompiers et trois bombardiers d'eau arrosaient encore, mardi 11 septembre, les lisières calcinées de la forêt de Paimpont (Morbihan) que les Brotons attachés à leurs légendes appellent la forêt de Brocélisade. Et les habitants, choqués par les douze départs de feu enregistres depuis le début d'août et par la catastrophe des derniers jours, qui a blessé cinq hommes et dévasté 600 hectares de futaie historique, commencent à développer une psychose de l'incendiaire. Les responsables des secours n'ont, pour l'instant, aucune idée sur l'origine de ces mystérieux incendies. Ils maintiennent donc la forêt sous surveil-

En annonçant pour les pro-

« Cette année devra être celle du passage à l'acte. » Pour Harlem Désir, le temps de la «polémique idéologique » sur l'intégration est révolu. « Maintenant que tout le monde, au-delà des clivages gauche-droite, partage [notre] ana-lyse », le mouvement antiraciste veut contribuer à la mise en œuvre des politiques d'intégration. Encore faudrait-il que le gouverne-ment se dote d'un «instrument nouveau pour coordonner les actions dans ce domaines. Un ministère de l'intégration? « Peu importe son appellation, a expliqué Harlem Déssi, pourru qu'il soit doté de moyens budgétaires et qu'il ait à sa tête une personnalité

En matière de formation, SOS-

Les « potes » veulent former « le syndicat des citadins » Racisme propose que le ministère de l'éducation nationale ouvre une série d'assises locales en octobre et

chains mois de nombreuses initiatives locales en faveur de l'intégration des immigrés, Harlem Désir, président de SOS-Racisme, a souhaité, mardi 11 septembre à Paris, que son mouvement devienne une sorte de « syndicat des citadins ».

cher demain. »

Sans attendre une telle création, les « potes » vont prendre leur bâton de pèlerin de l'intégration, cet automne, pour aller sur le ter-rain suggérer aux élus locaux des projets concrets. « Nous voulons jouer le rôle d'un syndicat des cita-dins afin de renouer le dialogue civique», a indiqué le président de SOS-Racisme, regrettant que la réhabilitation de certains quartiers soit parfois menée « de façon technocratique, sans consultation de la population».

Parmi les pistes de réflexion que SOS-Racisme entend explorer dans les mois à venir : une meilleure répartition des logements sociaux grâce à une péréquation de la taxe professionnelle entre les communes; une réponse plus rapide aux besoins des jeunes dans les quartiers par l'instauration d'un système de fonds d'avance pour le sinancement par les municipalités des projets des jeunes: la création de directeurs des ressources humaines dans les villes pour détecter les talents et les projets de la jeunesse, etc.

novembre, cette manifestation réuligne budgétaire spéciale pour nira quelque 2 000 acteurs locaux rémunérer les personnes particide l'intégration face aux grands pant au soutien scolaire des élèves directeurs de l'administration cenen difficulté. « L'intégration coûte trale. L'objectif est de susciter et cher, a commenté Harlem Désir, d'améliorer le dialogue. Ce sera, à mais si l'on ne paie pas mainteune autre échelle, le but de « Médinant, cela coûtera beaucoup plus terrance Fraternité », un rassem-Désormais plus préoccupés d'agir sur le terrain, les « potes » blement prévu en février « entre des jeunes des deux rives de la n'ont pas perdu pour autant leur Méditerranée», puis celui de « la gout pour les grands rassemble-ments médiatiques. Les premiers première rencontre mondiale de la «états généraux de l'intégration» auront lieu les 15 et 16 décembre jeunesse contre le racisme », en juillet, dans une capitale d'Europe de prochain à Paris. Préparée par une

## fondation saint-simon SÉMINAIRES 1990-1991

Epargne, assurance, patrimoine: une nouvelle donne?

Animateurs généraux : Denis Kessler & André Masson ■ L'apprentissage de la démocratie à l'Est Animateurs généraux : Pierre Rosanvallon & Jacques Rupnik

■ L'entreprise et l'emploi: une comparaison européenne Animateur général : Bernard Brunhes

■ La question immigrée en France Animateur général : Patrick Weil ■ La santé, à quel prix?

Animateur général : Jean de Kervasdoué ■L'Europe du droit

Animateur général : Laurent Cohen-Tanugi Ces séminaires t'adressent à un public motivé par une réflexion pluridisciplinaire de haut niveau consacrée aux problèmes du monde contemporain. Ils se déroulent, soit sur un rythme de séan-

> fondation saint-simon 91 bis, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris Tel.: (1) 42 22 38 52 & (1) 42 22 29 95

Télécopie : (1) 42 22 95 33

ces hebdomadaires de deux heures, soit sous forme de journées

## M. Jacques Chaban-Delmas au secours de M. Claude Bez

M. Claude Bez est toujours président des Girondins de Bordeaux. Contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours en Gironde, M. Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux (RPR), persiste à lui apporter son soutien. Lors d'un déjeuner de presse, mardi 11 septembre à Paris, l'ancien premier ministre a mis au défi le chef de file de l'opposition municipale, M. François-Xavier Bordeaux, PS, de présenter dans les jours à venir un plan de sauvetage du club et de pouvoir apporter 150 millions de

M. Jacques Chaban-Delmas serait-il un maître du contre-pied? Son entrée en jeu dans la crise que traversent les Girondins de Bordeaux prouve que cet ancien joueur de rugby s'y entend également pour tromper ses adversaires sur un terrain du football. Alors que tout portait à croire qu'il allait « démissionner » M. Claude Bez.

de notre correspondante

La chambre régionale des comptes d'Aquitaine a notifié, le 20 juillet, un

jugement définitif de « gestion de fait» au maire de Bordeaux, M. Jac-

ques Chaban-Delmas. Cet arrêt le

place sous le coup d'une procédure d'inéligibilité analogue à celle qui menace M. Jacques Médecin à Nice.

A l'occasion d'un contrôle des

comptes de la ville, notamment dans le domaine culturel, la chambre des

musical de Bordeaux, qui organise

chaque printemps le festival du même nom, n'était qu'une « verrue compta-ble » du Grand Théâtre municipal, Il

existe bien une association du Mai

musical, déclarée en 1953 à la préfec-

ture, mais elle tient la quasi-totalité de ses moyens et de ses fonds de la

ville de Bordeaux. Pour la chambre

des comptes, elle est considérée comme gérée de fait par la ville. Le

maire de Bordeaux est donc compta-

«Il n'y a pas malversation, et la ges-tion de fait n'a, en soi, rien d'infamant

président très contesté d'un club en proie à d'importantes difficultés financières (le Monde daté 9 et 10) sentembre), le maire de Bordeaux lui a apporté son soutien, mardi 11 septembre à Paris.

> « Affabulateur », « naufrageur » et « incendiaire »

Mieux : il a lancé un surprenant défi à M. François-Xavier Bordeaux, le chef de file de l'opposition municipale (PS) qui mène, depuis plusieurs mois, un combat acharné contre M. Bez. M. Bor-deaux ayant certifié qu'il disposait des 100 millions de francs et du nouveau président nécessaires pour sauver le club (le Monde du 12 sep-tembre), M. Chaban-Delmas l'a mis au pied du mur : «St, avant la fin de la semaine, il arrive avec un chèque de 150 millions et un prèsi-dent, M. Bez lui cédera sa place. Dans le cas contraire, M. Bez restera à son poste et je déclencheral un plan d'urgence pour parer au plus pressé. Je ne peux pas croire que M. Bordeaux soit un affabula-teur...»

En fait, M. Chaban-Delmas est

ou de criminel », précise le président

de la chambre régionale des comptes,

M. Jacques Belle. Cependant, M. Jac-

ques Chaban-Delmas tombe sous le

coup de l'article 231 du code électo-

ral, selon lequel tout comptable de

sait est considéré comme inéligible.

Le préfet de la Gironde pourrait donc, selon l'article 236 du même

code, déclarer le maire démission-

La chambre des comptes avait noti-fié sa première décision en février

1990 à M. Chaban-Delmas. Une solu-

tion négociée avec l'administration municipale bordelaise n's pas abouti. D'où le jugement définitif pour, sem-

ble-t-il, accélérer la régularisation. Elle

est, à présent, en cours et consiste à

s'assurer du changement de dispositif

nécessaire pour séparer la gestion du Mai musical de celle de la ville ou, au

contraire, intégrer le budget du Mai musical dans le budget communal.

« D'ici deux mois, la chambre regio-

nale s'apercevra que la gestion de fait était sans conséquence», a affirmé

M. Chaban-Delmas, mardi soir, sur

GINETTE DE MATHA

bel et bien persuadé que M. Bor-deaux est justement un «affabula-teur», qu'il n'a aucun plan sérieux à proposer. «S'il n'a pas l'argent, a renchéri M. Bez, la bombe à neu-trons ne sera qu'un pétard de foire en comparaison de ce que je vais faire». En lançant un ultimatum à M. Bordeaux, en se montrant très offensif contre son adversaire quaoffensif contre son adversaire qua-lifié de « naufrageur » et d' « incendiaire » dont les actions seraient a dangereuses » et « nocives ». l'ancien premier ministre l'a désigné comme le principal responsable de la situation du club. S'il a refusé de voir dans la crise actuelle un com-plot politique, M. Chaban-Delmas s'est appliqué à démontrer que M. Bordeaux menait là un combat solitaire et qu'il ne bénéficiait pas de l'appui de tous les socialistes de

Surtout, M. Chaban-Delmas a expliqué que l'argent dont ont besoin les Girondins, soit au mini-mum 120 millions de francs, existe mais qu'il est «bloqué» indirectement par M. Bordeaux. Un emprunt contracté avec l'accord de la municipalité en juin dernier est, en effet, indisponible puisque M. Bordeaux a porté l'affaire devant le tribunal administratif, ce qui paralyse tout versement. « Ce monsieur a tari les moyens d'action et maintenant il veut jouer les sau-veurs », s'est insurgé l'inamovible premier magistrat de la ville.

M. Chaban-Delmas ne peut pourtant occulter les difficultés financières que traverse actuelle-ment le club. Il évalue lui-même le délicit réel à 120 millions de francs (précisément le montant de l'argent attendu), alors que M. Bordeaux évoque de son côté un « trou » de 200 millions. Le maire girondin ne peut non plus nier que le président Bez, personnage à la personnalité très controversée, fait 'objet d'une information judiciaire pour abus de confiance, recel, com-plicité, faux et usage de faux, et qu'il pourrait être prochainement

Son intervention n'en est pas moins une victoire inattendue pour le turbulent dirigeant. En effet M. Chaban-Delmas ne s'est pas contenté d'annoncer son maintien à la présidence des Girondins, il a assuré que les comptes du club, régulièrement vérifies par le comreguterement vertites par le com-missaire aux comptes de la ville, étaient d'une « clarté absolue ». Quant à l'enquête dont fait l'objet ce même M. Bez, soupçonné d'avoir détourné de l'argent à des fins personnelles, M. Chaban-Delmas a défendu son dirigeant en déclarant: « il est impossible qu'il solt passé entre les mailles du filet. On dit que le club tut a rapporté de l'argent mais je crois plutôt qu'il tui en a coûté. Tant que l'on ne m'aura pas prouvé le contraire, je ne vois aucune espèce de raison de lui reti-rer ma confiance. Si un jour il était condamné, alors il devrait démis-

Quelle va être désormais la tac-Quene va etre desormais la fac-tique de M. Chaban-Delmas? ¡Dans le cas où M. Bordeaux ne présenterait pas le plan exigé, le maire lancerait ce qu'il appelle lui-même un «plan d'urgence». Autrement dit, la mairie renfloue-rait les caisses du club pendant quelques semaines, en attendant les importantes retombées finanles importantes retombées finan-cières escomptées des deux pre-miers tours de Coupe d'Europe et l'arrivée du fameux emprunt. Ensuite, M. Chaban-Delmas se dit prêt à faire éventuellement appel aux « forces vives » de la région. Une fois le calme et l'argent reve-nus, on pourrait alors imaginer une transition en douceur. Claude Rev transition eu douceur, Claude Bez et ses amis cédant leur place à une nouvelle équipe dirigeante qui aurait la bénédiction du maire...

## Les deux préalables de M. Bordeaux

M. Bordeaux a répliqué à M. Chaban-Delmas dans l'après-midi même, « On ne règle pas les affaires de Bordeaux dans un grand restaurant parisien, a-t-il expliqué, nous rapporte notre correspondante à Bordeaux, Ginette De Matha. Et quand on est premier magistrat d'une ville, on ne demande pas à quelqu'un de règier un problème à sa quelqu'un de nange de la limagine un proteine à sa piace. I imagine mal François Mitterrand posant à Jacques Chirae un ultimatum du genre: vous avez une semaine pour trouver une solution à la crise du Golfe. (...) Jacques Chaban-Deimas n'est pas en mesure de lancer des dôts il est agrish les mains vides. Il n est pas en mesure de tancer des défis. Il est arrivé les mains vides. Il vient de faire savoir à Paris qu'll n'avait pas de plan de sauvetage puisqu'il reprend mot pour mot les propositions de M. Bez d'll y a trois jours. »

M. Bordeaux a réitéré deux préalables non négociables « avant la mise en œuvre de tout plan de sauvetage »: le départ de M. Bez comme « sanction » de sa gestion et « la clarté financière comme protec-tion du contribuable bordelais ». Selon le chef de file de l'opposition municipale, un marché public « a été détourné de son objet pour au moins 10 millions de francs. Les Bordelais veulent aussi savoir pour-quoi Jacques Chaban-Delmas couvre M. Bez au-delà du raisonnable. Son attitude démontre que rlen n'est clair dans cette affaire». Cependant le leader socialiste n'a livré aucun élément sur son plan et n'a cité aucun nom d'éventuels

PHILIPPE BROUSSARD

Le correspondant de « l'Equipe » agressé de son départ par M. Couécou,

qui après lui avoir lancé : « Tu n'en as pas marre de foutre le bordel?s, lui a asséné deux coups de poing. Bilan, selon le loumaliste : traumatisme de la face, hématome de la paupière gauche et de la région temporale. M. Huteau a décidé de porter plainte, tandis que l'Equipe du 12 septembre souligne que « Didier Couécou n'en est malheureusement pas à sa première incartades.

## Une nouvelle organisation nationaliste revendique sept attentats

Quatre attentats à la bombe ont été commis dans la nuit du mardi 11 septembre au mercredi 12 septembre à Bastia (Haute-Corse) et dans sa proche banlieue contre des agences bancaires de la Société générale, du Crédit agricole, de la Banque populaire provençale et corse, et du Crédit lyonnais. Les explosions, qui se sont succédé à quelques minutes d'intervalle, ont fait des dégâts relativement peu importants.

Ces actions ont été revendiquées dès mercredi matin par un coup de téléphone anonyme à l'Agence France Presse à Bastia, au nom de l'Armée de libération nationale de la Corse (ALNC), une organisation se déclarant distincte de l'ex-FLNC. « Les banques ne servent pas le peuple corse», a déclaré le

Une lettre «R» figurait sur les quatre agences bancaires plasti-quées, signature similaire à celle week-end dernier en Corse du Sud (le Monde du 11 septembre). Ces trois actions ont également été revendiquées lundi au nom de l'ALNC par un correspondant affirmant que la lettre « R » correspondait à « Rivolta » (révolte). l'organisation entendant empêcher que la Corse ne se « laisse endormir par Joxe et son projet ».

Interrogé mercredi matin sur Europe I, le ministre de l'intérieur qualifié de « desperados » les auteurs de ces attentats. «Au moment où il y a une évolution politique favorable (...) certains n'arrivent pas à se résoudre à ce que la Corse puisse avoir un ave-nir», a estimé M. Joxe.

> Le Monde **DES LIVRES**

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

JUSTICE

Une société de gardiennage sous surveillance policière

## Le PDG de Century est inculpé pour écoutes téléphoniques illégales

Après l'inculpation, mardi 11 septembre, pour écoutes télé-phoniques illégales de son PDG, M. Marc Delachaux, laissé en liberté sous contrôle judiciaire, ce sont clairement les méthodes de la Century qui se trouvent mises en cause par la justice. La veille, déjà, six personnes travaillant pour le six personnes travaillant pour le compte de cette société privée spécialisée dans le gardiennage avaient été également inculpées pour violation de la législation des Postes et télécommunications (le Monde du 12 septembre) par Mme Lucie Lehoux, juge d'instruction à Paris – et non Leroux, comme indiqué par erreur dans nos der-nières éditions. Il reste aux policiers chargés do l'enquête à déter-miner l'ampleur des écoutes «sauvages» opérées et la responsa-bilité des différents protagonistes.

Un agent de sécurité, M. Luis Talavera, dirigeait l'équipe technique chargée de poser les dispositifs d'écoutes dans des immembles parisiens. Son frère, M. Miguel Talavera, l'enquêteur de police inculpé dans cette affaire, était affecté au tribuel de solice de la lecté au tribuel de la lecté au tri tribunal de police de Paris, un poste qui lui aurait notamment permis de faire «sauter» les contraventions de la Century. M. Michel Leroy, directeur d'une entreprise de téléphonie de la région parisienne, fournissait le matériel nécessaire à l'équipe opérationnelle tandis que M. Rachid Boulila, artisan en téléphonie, apportait ses conseils techniques.

Les bandes magnétiques saisies lors des perquisitions au domicile des inculpés sont en cours de décryptage par l'Inspection géné-rale des services (IGS), la « police des polices » parisienne, chargée de l'enquête. En l'état actuel du décryptage, il semble que ces écoutes « sauvages » aient essentiel-lement concerné des personnes privées (maris jaloux, procédures de divorce) et des chefs d'entreprise ayant voulu espionner la concurrence. Parmi les clients de la Cen-tury, une société de négoce en vins et spiritueux avait ainsi demandé des enquétes sur certains employés qu'elle croyait indélicats. Pour l'heure, rien n'indique que la Cen-tury ait procédé à des écoutes à caractère politique, maigré le passé

 30% des avocats bénéficieront d'une exonération de la TVA. - Les avocats dont le chiffre d'affaire annuel est égal ou inférieur à 245 000 francs, qui professionnels, bénéficieront d'une exonération de la TVA à 18,6 %, a annoncé, mardi 11 septembre, le ministre de la justice, M. Pierre Arpaillange. Les honoraires des avo-cats commis d'office ne devraient être taxés qu'à 5,5 %. Vivement critiqué par les organisations professionnelles et syndicales, l'assujettissement des professions juridiques à la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1-janvier 1990 conformément à une directive communautaire, a par ailleurs été repoussé au le avril «afin que puissent ètre menées à leur terme les discussions engagées depuis 1989 avec la profession en vue de la mise au point technique de la commune au point les des la commune de la commune que de cette mesure», a précisé le garde des sceaux. Une mesure qui figure dans le projet de loi de finances pour 1991 et devait être examinée, mercredi 12 septembre, en conseil des

relativement agité en ce domaine de cette société.

Au cours des années 70, la Cen-tury s'était en effet fait connaître par ses intervention « musclées » dans des entreprises en grève avec occupation des locaux. Ses hommes avaient aussi assuré la nommes avaient aussi aussi protection de cambidats giscardiens durant les campagnes électorales, puis s'était reconvertie dans la protection des personnalités du showbiz et des médias. Le halo de mystical de la compagne autoure autoure de la control de l tère qui entoure, aujourd'hai encore, l'assassinat du fondateur de la Century, Glenn Souham, le 24 septembre 1986, a également conduit les services de police à s'intéresser à cette entreprise. D'autant plus que, à l'instar de l'enquêteur Talavera, de nombreux renqueteur jalavera, de Bombreux policiers y ont travaillé « au noir ». Aussi, en août 1989, la préfecture de police de Paris avait décidé d'interdire à la Century d'exercer ses activités dans la capitale, par un arrêté lui refusant son agrément officiel (l'entreprise a fait appel de cette décicion).

Au siège de la Century, le direc-teur de la société, M. Kim Kim - il certifie que ce n'est pas un pseudo-nyme, – assure que la Century n'est pas impliquée dans la pose des écoutes illégales. M. Kim pré-cise que ce sont des employés de la société Sentinelle, et non pas de la Century, qui se trouvent aujour-d'hui inculpés. Domiciliées dans les mêmes locaux, un immeuble cossu de l'avenue Marceau (seicossu de l'avenue Marceau (sei-zième arrondissement de Paris), les sociétés Century, pour la protec-tion des biens, et Sentinelle, pour les enquêtes et filatures, ont toute-fois un gérant commun, M. Marc Delachaux.

ERICH INCIYAN

## **ÉDUCATION**

## Le recteur défend la réputation d'un collège public

Le recteur de l'académie de Nantes, M. Michel Gayraud, a fait une visite symbolique, lundi 10 septembre, jour de la rentrée scolaire, ou collège Rutigliano, dont la réputation a été mise en doute par un jugement d'une magistrate nantaise. Celui-ci Impose l'inscription en sixième d'une fillette de dix ans, de parents divorcés, dans le collège privé voulu par sa mère plutôt que dans l'établissement public choisi par son père (le Monde du 8 septembre). Le recteur, tout en refusant de commenter cette décision, a affirmé qu'il «ne pouvair avoir que du respect pour cet établissement ».

Cette affaire a suscité une réaction du Parti socialiste qui, par la voix de sa secrétaire nationale chargée de l'éduca-tion, M= Sylvie François, estime que *e les magistrats* n'ont en aucune manière compétence pour procéder à l'évaluation des établissements scolaires». De son côté, la Ligue française de l'enseignement parie d' « insulte au service public.»

## Les parents d'élèves en alerte

Peut mieux faire. Telle est l'ap-préciation portée sur la politique preciation portée sur la politique scolaire du gouvernement par M. Jean-Pierre Maille, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE). Une politique « animée d'intentions louables » a-t-il précisé, mais « l'effort est souvent insuffisant pour que les réalisations soient à la hauteur des ambitions et sl'espoir de rénovation est narfois l'espoir de rénovation est parfois déçus. M. Maille a ainsi évoque les problèmes d'effectifs encore surchargés dans les maternelles, les lycées ou les zones rurales et il a regretté la lenteur de la rénovation pédagogique. Le président de la FCPE a insisté en particulier sur « le blocage de toute évolution des rythmes hebdomadaires et l'obstruction de l'épi-

scopat à tout aménagement ». Ces réserves sur la politique scolaire justifient, pour la FCPE, la manifestation déjà prévue le 6 octobre dans quelques grandes villes,
Paris, Lyon, Nantes et Toulouse.
Mais la réaction des parents pourrait être plus vigoureuse si le projet
de budget 1991 était révisé à la

## **FAITS DIVERS**

## Le mystérieux vol de tableaux à Cannes

La gestion du Mai musical

place le maire de Bordeaux

en infraction avec le code électoral

## Les toiles n'étaient que des reproductions

de notre correspondant régional Les toiles de Renoir, Manet. Degas, Picasso, Modigliani, volées dans un studio à Cannes (le Monde daté 9-10 septembre), n'étaient que de simples reproductions. Après s'être fait attendre pendant huit jours, leur propriétaire, M. Jacques Scharwz-Fuchs, un brocanteur agé de cinquante-huit ans, résidant à Strasbourg, l'a reconnu devant les enquêteurs de la police judiciaire de Nice, qui l'ont entendu pendant trois heures et demie, mardi 11 sepIl a expliqué qu'il les avait ache-tées, en 1970, à de jeunes artistes peintres de Paris et Strasbourg pour « décorer son magasin d'ameublement \*. Les seules œuvres authentiques emportées par les cambrioleurs étaient une trentaine de toiles d'un peintre israélien, Sousana, dont M. Schwarz-Fuchs, qui a déposé plainte pour vol par effraction, a estimé la valeur à seulement 250 000 francs. « Un aveugle l'aurait vu... », a-t-il déclaré à sa sortie de la PJ. Mais pourquoi, alors, a-t-il lui-même fait régner le suspense

En Equateur

## Un Français détenu pour possession de cocaïne était un agent de la lutte antidrogue

Aubry, detenu à Quito, en Equateur, et en fuite depuis le 5 septembre, mobilise la diplomatie équatorienne ainsi que les services de l'ambassade de France, où le fugitif s'est proba-

M. Aubry, 42 ans, avait été arrêté en novembre à l'aéroport de Quito où il s'apprêtait à embarquer pour Paris en possession de trois kilos et demi de cocaïne. Il avait été maintenu en prison bien qu'il eût fait état de son appartenance à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à Paris, qui lui avait donné pour mission d'infiltrer une bande de trafiquants de drogue. Celle-ci envoyait à Paris et dans d'autres villes européennes de la cocaine produite dans les pays andins. M. Aubry a déclaré que la cocaine trouvée sur lui devait servir

Le cas d'un Français, M. Georges à démanteler un réseau de distribution en Europe.

indiqué le 24 août dernier avoir remis aux autorités équatoriennes des documents officiels prouvant la nature exacte de la mission effectuée par M. Aubry. Ce dernier a pris la fuite en sautant par la fenêtre d'une clinique où il était hospitalisé depuis

huit jours. Le ministre des relations extérieures de l'Equateur, M. Diego Cordovez, a déclaré lundi 10 septembre qu'il s'agissait là d'une affaire « dèlicate » qu'il s'efforcerait de résoudre avec les autorités françaises. De source judiciaire, à Quito, on indique que l'avocat de M. Aubry fera appel de la sentence de huit ans de prison prononcée contre son client en première instance. - (AFP.)

#### lieux sans assister à la conférence de presse. Il a été intercepté lors

Nomination

an ministère de l'intérieur

M. Christophe Huteau, corres-

pondant à Bordeaux du quotidien

l'Equipe a été frappé, mardi après-

midi 11 septembre. par M. Didier

Couecou, manager général des

L'incident s'est produit au cen-

tre International du Haillan, où

M. Claude Bez donnait une confé-

rence de presse. Christophe

Huteau a été prié de quitter les

Girondins de Bordeaux.

## M. Jean-François Bureau chef du service de l'information et des relations publiques

M. Pierre Joxe a nommé M. Jean-François Bureau chef du service de l'information et des relations publiques (SIRP) du minis-tère de l'intérieur. M. Bureau était depuis mai 1989 secrétaire général de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI).

[Né le 25 novembre 1953 à Paris, M. Jean-François Bureau est diplôme de l'Institut d'études poli-tiques de Paris. Attaché parlementaire au groupe socialiste de l'As-semblée nationale pour les problèmes de défense en 1981, puis conseiller technique au cabi-net du ministre de la défense Cha-rles Hernu à partir de 1983, il est entré dans le corps préfectoral en juin 1985 en qualité de sous-préfet. il a successivement exercé les fonctions de directeur de cabinet du préfet de l'Allier (1985-1987), puis du préfet de la région centre, préfet du Loiret (1987-1989), avant d'être nommé secrétaire général de l'IHESI en mai 1989.]

## Plasticages en Corse

correspondant anonyme.

qui avait été découverte sur les lieux des trois attentats commis le

4 -405

5.00 J

≓\$ . swg>

द्वीपार्श्वकृ

i t

Spin Spring \*\*\*\* ± **E** = \$ A ... इन्ड रहा की \* 1990 B = Amp B 1 1 1 1 44 **安全成成** A September 1

\*\*\* 🎉 چھندے 🖺 - 100 Aug.

6.00 2 DE 00

Live W -

## **EDUCATION**

# Tirage dans l'édition

Délais trop courts, changements de programmes, crédits aléatoires : l'édition de manuels scolaires est parfois acrobatique. Elle reste pourtant florissante

ES éditeurs scolaires grincent des dents. Ils ne sont certes pas guettés par la faillite ni même par un simple ralentissement de leur activité : avec plusieurs dizaines de millions d'ouvrages en circulation, le chiffre d'affaires de ce secteur s'est élevé à 1,8 milliard de francs en 1989, soit 10 % de plus qu'en 1988. Mais sans prétendre crier famine, les éditeurs se plai-gnent, parfois amèrement, des conditions de travail qui leur conditions de travail qui leur sont imposées. Soumis aux décisions ministérielles qui déterminent les changements de programmes et le montant des crédits affectés à l'achat de manuels, ils réclament une meilleure information sur les orientations prises en haut lieu.

Il est vrai que les manuels scolaires circulent sur un marché partieliement captif aux caractéristiques ambigues. Un quart du chiffre d'affaires des éditeurs est réalisé dans le domaine du préscolaire et du primaire où les crédits destinés aux ouvrages sont alloués aux établissements par les municipalités. Au collège, la gratuité des livres de classe est assurée par l'Etat, qui verse à chaque rectorat des sommes prélevées sur le budget de l'éducation nationale. Cette année, les crédits ont atteint 300 millions de francs, dont un sixième a été consacré, fait nouveau, à la gratuité des ouvrages de 4º et de 3º technologiques. Au lycée, enfin, les familles ont la charge des manuels, et des « Bourses aux livres» organisées par les établissements permettent aux élèves d'acquerir des volumes

Ce paysage explique que les éditeurs scolaires sont assurés de vendre, mais ne disposent pas d'une marge de manœuvre très des crédits est déterminée de façon fixe et, selon eux, nettement trop limitée. « La France », affirme M. Marc Moingeon, directeur de Hachette-Education et président du groupe des éditeurs de l'enseignement, figure parmi les derniers pays européens pour la dépense moyenne par élève, que le financement soit public ou privé.»

and the extra

 $g_{\alpha}+g_{\alpha}, \quad \alpha \geq g_{\alpha} \in \mathcal{T}$ 

and the Walter

177 1 1 1 1 1 A

 $221 \qquad q = e^{i q k p - k^{-\beta}}$ 

 $g_{n+1},\dots,g_{n+2},\dots,g_{n+2}$ 

220 1 5 W 7 2

promise a single of

A STATE OF THE STA

 $s_{M_{\rm e}}(p) = p = (q^2) \approx 2\Delta$ 

The state of the s

A la question des crédits vient s'ajouter celle des programmes qui lie doublement les éditeurs scolaires à l'éducation nationale. « Depuis des années nous nous plaignons de ce que les délais entre la publication des programmes et la parution des ouvrages soient trop courts», déclare M. Michel Legrain, directeur du département « éducation » de Nathan. Les profes-

des consignes de plus en plus précises et complexes dont le détail leur est souvent communiqué tardivement. « Le ministère est souverain, commente M. Bernard Foulon, président-directeur général de Hatier. Or, les direc-tives pédagogiques qui complètent les programmes arrivent parfois après la sortie des manuels. »
Dans ce cas, retouches et corrections d'auteur relèvent d'une
gymnastique plutôt acrobatique.

Il est ainsi probable que la réforme des mathématiques qui démarre en seconde cette année ne sera pas «suivie» l'an pro-chain sur le plan éditorial. « Nous avons eu un ayant-programme officieux en juillet, mais cela ne nous suffira pas pour publier le livre assez tôt, souligne M. Alain Cardona, directeur du département scolaire de Bordas. Les élèves de première embrayeront sur un nouveau programme avec d'anciens manuels.» Une décision figurant dans le décret constitutif du Conseil national des programmes (CNP) stipule bien que le délai minimum entre la publication des programmes et la parution des livres devra être de quatorze mois... mais à partir de 1992 seulement.

#### Perte sèche sur la physique-chimie

En attendant, les éditeurs demeurent tributaires des orientations ministérielles qui risquent, cette année, de leur coûter cher. Depuis la réforme des programmes de collège lan-cée en 1986, les établissements



étaient invités, avant chaque rentrée, à renouveler les manuels des quatre matières « prioritaires » (mathématiques, biologie, histoire et géographie, ins-truction civique). Le cycle de la réforme s'achevant en 1989, les professionnels s'attendaient que le ministère désigne comme prio-ritaires pour 1990 les disciplines restantes, à savoir : physique-chimie, langues vivantes, français et grammaire.

Résultat : sept nouveaux manuels de physique-chimie ont fait leur apparition sur le marché lorsque le ministre a annoncé, en juillet dernier, son intention de supprimer l'enseignement de ces matières en 6º et en 5º à partir de 1991. Les éditeurs, qui ont déjà envoyé des milliers de spécimens aux enseignants, voient nombre de libraires annuler leurs commandes. Disposant de budgets très limités. les établissements scolaires hésitent ou renoncent à investir dans des volumes mort-nés » qui seront périmés l'an prochain. « De plus, il est probable que les enseignants n'achèteront pas non plus d'ou-vrages de 4 et de 3 dans ces disciplines, car, là aussi, il y aura sans doute des changements », affirme M. Marc Moingcon Dans l'immédiat, cette opération manquée « coûtera » sans doute quelque 12 millions de francs

La grogne des professionnels du livre scolaire est encore accentuée par le silence du ministère concernant les autres matières. Contrairement à ce qui s'est produit antérieurement, l'administration n'a pas donné, cette année, d'instructions relatives à l'utilisation du budget « livres » des collèges. D'où un éparpillement des commandes et, selon les éditeurs, une forme nées aux manuels. « Seuls 80 % des crédits paraissent avoir été dépensés par les établissements. estime M. Louis Magnard. // semble que ces sommes aient servi à autre chose que ce à quoi elles étaient destinées. »

A cette critique, M. Legrand, directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation, répond que le ministère cherche à accroître « la part d'initiative locale ». Pourquoi tenir des discours sur les projets d'établissement, demande-t-il, asi l'on garde des habitudes d'instructions impératives »? Les éditeurs n'en conservent pas moins une certaine amertume et demandent à être mieux associés, sans interventionnisme de part et d'autre, aux projets du ministère.

RAPHAÈLLE RÉROLLE

## Le tabou de l'argent

flux de nouveaux ouvrages et la faiblesse des crédits, comment les enseignants choisissent-lis leurs manuels? Principaux prescripteurs de ces ouvrages, qui deviennent de plus en plus des produits de luxe, les professeurs inclinent à la circonspection. Le livre sélectionné risque fort de ne pas être remplacé avant longtemps (7 ou 8 ans en collège, selon les éditeurs), et sa qualité sera d'une grande influence sur leur tranquilliré d'esprit. Chaque ennée, les professionnels du livre scolaire déploient donc tous feurs charmes commerciaux pour séduire les enseignants.

Le choix ultime, bien sûr, se fait à l'intérieur des établissements. Réunis par discipline et par niveau, les professeurs débattent entre eux des mérites

lla ont ou assister au préalable à des conférences de présentation organisées au sein de l'académie par les inspecteurs pédagogiques régionaux. Certains ont même poussé la conscience professionnelle jus-qu'à tester des ouvrages en grandeur réelle sur leurs classes ou sur leurs propres enfants. Pour ce faire, ils ont utilisé les spécimens que leur font parvenir, avec la régularité d'une horloge, les éditeurs qui en ont les moyens.

L'envoi de manuels est à la base de la politique de communi-cation des grandes maisons. Un éditeur comme Hatier consecre chaque année 15 millions de francs à l'expédition de milliers de spécimens aux mois de mai et de Juin. Les petites meisons, qui ne peuvent affronter de telles

Dartie du volume ou en ne l'en voyant que sur commande, Pourtant, rien ne vaut la distribution de massa, et les éditeurs le sevent bien. Si bien d'aitleurs que les plus puissants d'entre eux possèdent des fichiers d'enselgnants que leur ferait parvenir l'Education nationale elle-même. Cette mine de renselonements est exploitée à la base par des agents pudiquement appelés

« délégues pédagogiques ». Car il n'y a rien de commercial, blen sûr, dans les rapports qu'entratiennent les maisons d'édition avec les établissements scolaires. Ainsi, les librairies scoaires réservées aux professeurs s'appellent des « centres pédagogiques », et les délégués du même nom, contrairement à de vulgaires représentants, sont souvent d'anciens enseignants

difficulté en faisant payer une qui procèdent avec tact dans un Le coros professoral, générale ment hostile au monde de l'ar-

gent, considère le manuel

comme un outil culturel beaucoup plus que comme un produit commercial. D'où l'intérêt de faire figurer en tête des auteurs, dans une publication, le nom d'un inspecteur général ou d'un inspecteur pédagogique régional qui garantira le séneux de l'ouvrage. Une pratique jugée peu déontolo-gique par certains, mais qui a ses revers : s'il venait à un inspecteur la tentation de vanter les mérites de son livre dans sa propre circonscription, sa publicité se retoumerait sans doute contre lui : les enseignants, c'est bien connu, n'aiment pas entretenir de rapports commerciaux dans le cadre de leur profession.

## Dauphine et les sirènes de la Défense

M. Christian Pellerin, PDG de la SARI, veut attirer l'université de gestion vers le grand quartier d'affaires

bombe avant l'été : l'uni-versité de Dauphine (Paris-IX) était menacée de déménagement, pire, d'exil au-delà du périphérique, vers les tours anonymes de la Défense, loin des frondaisons du bois de Boulogne et des façades huppées de l'avenue Foch.

Toucher à Dauphine? Jamais! répondirent en chœur étudiants et professeurs, soudés par un même attachement à leurs locaux, à leur histoire et aux particularités d'une institution unique dans le paysage universitaire français. Originalité paradoxale, au demeurant. Car cette héritière directe de mai 68 est la seule université française à avoir joué ouvertement la sélection pour se protéger de la surpopulation,

Mais le résultat est là. En vingt son projet. Avec un dossier en

A rumeur a fait l'effet d'une ans. Dauphine a brisé le monopole des grandes écoles de commerce et est devenue, avec ses 6 000 étu-diants dont 2 000 en troisième cycle, le pôle universitaire français d'enseignement de la gestion de calibre européen. La réaction fut donc quasi unanime lors d'un conseil d'administration de Paris-IX en juin dernier : pas touche à Dauphine, pas question de déménager!

#### Un dossier en béton

Le débat a pourtant toute chance de rebondir dans les prochaines semaines. En effet, loin de désarmer devant ce rejet initial, l'homme qui a mis le feu aux pou-dres, M. Christian Pellerin, PDG transgressant la loi et son principe de la SARI, l'un des principaux de libre accès à l'enseignement aménageurs de la Défense, a plus que jamais l'intention de pousser

béton et la main sur le cœur. Ea dépit de bien des vicissitudes, souligne-t-il, le quartier de la Défense est devenu l'un des tout premiers pôles d'affaires européens et le sera plus encore, demain, après la décision prise cet été d'en doubler le périmètre d'aménagement.

La création de commerces, l'ou-verture d'hôtels, la rénovation de la vieille coquille du CNIT et la construction de l'Arche ont peu à peu, à ses yeux, corrigé l'image népative d'un gigantesque quartier de bureaux sans âme. « Mais pour que la Défense existe vraiment, il lui manque désormais deux dimensions: une animation culturelle forte et un grand pôle de formation superieure.

A cet égard, nous pouvons offrir une chance extraordinaire de penser la formation des managers de demain en interaction directe avec ceux d'aujourd'hui.» De là à jeter son dévolu sur Dauphine, le pas

est vite franchi. Et le PDG de la SARI n'arrive pas les mains vides.

Dauphine occupe aujourd'hui, à l'étroit, 40 000 m² de locaux déjà anciens? M. Pellerin propose de construire une université de 80 000 m2, avec des bâtiments « intelligents » adaptés aux technologies les plus modernes.

Dauphine est assez mal desservie par les transports en commun, à l'écart dans un secteur prestigieux mais peu actif du seizième arrondissement? Le PDG de la SARI met en avant la commodité incomparable de la Défense et du site prévu pour la future université. juste derrière l'Arche et le CNIT. de l'autre côté du boulevard circulaire qui sera entièrement recou-

> **GÉRARD COURTOIS** Lire la suite page 16

# Le Monde

ENQUÊTE

SEPTEMBRE 1990

## LA MATERNELLE EN DANGER?

Également au sommaire :

- FRANÇAIS, PHILO: TOUS LES SUJETS DU
- SECONDAIRE : REGARDS SUR LA RENTRÉE • SOCIÉTÉ: L'ÉCOLE ET LA PRÉVENTION **CONTRE LA DROGUE**

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

## Le Conseil national des universités sur la sellette

Le gouvernement, par un décret publié le 3 septembre. vient de proroger d'un an la durée du mandat des membres du Conseil national des universités, instance chargée du recrutement et des promotions des enseignants du supérieur.

Il reporte donc à plus tard ses projets de réforme du CNU, pourtant présentés de facon informelle aux organisations syndicales d'enseignants au printemps dernier.

Les deux correspondances que nous publions démontrent pourtant qu'il est urgent de repenser le rôle et le mode de fonctionnement de cet organisme controversé.

AMERICAN UNIVERSIT

OF PARIS

\* cours d'américain \*

\* nouvelles sessions \*

intensif: 30h 9h - 12h sur 2 semaines

début: 17 sept., 1 oct.

en cours du soir : 40h

lun. / mer., 19h - 21h

début: 1 oct.

en weekend: 40h

samedi, 9h - 13h

début: 6 oct.

American Language Institute B.F. Al-40

34, avenue de New-York

751 16 Paris. Tél. : 47.20.44.99

\* inscriptions immédiates

Népotismes et magouilles

**UELQUES** semaines ont passé depuis que sont connues les décisions du CNU pour les nominations de maîtres de conférences et de professeurs des uni-versités : l'indignation devant certains résultats a perdu de sa

Mais il est encore temps d'essayer de comprendre ce qui ne va plus et de refléchir aux remèdes éventuels.

Nous sommes nombreux à avoir longtemps défendu l'opportunité d'une instance nationale susceptible de s'opposer aux pires effets des népotismes locaux.

Force est d'avouer, face aux agissements de certaines sections du CNU, qu'il y avait là bien de la naïveté. Un népotisme « nationai » s'est simplement substitué au redouté népotisme local, sans trop regarder aux moyens: mépris total et parfois systématique des classements opérés par les universités, postes laissés arbitrairement vacants parce que les candidats proposés ne plaisent pas ou parce qu'il faut garder au chaud la place pour un poulain, ententes préalables entre chefs de factions qui rendent totalement vaines les séances, etc.!

Ne révons pas. La cooptation est le seul mode possible de recrutement des universitaires. Or on ne peut attendre des hommes qui composent l'institution ie ne sais quelle hérosque sainteté qui prémunirait les uns contre la séduction des porte-cartables, les autres contre une confortable servilité. La tentation du népotisme, les luttes d'influence et, pour tout dire, les magouilles ont donc peu de chances de disparaître. Du moins manx sous prétexte de les combattre et ne pas organiser institutionnellement la toute-puissance d'une poignée d'hommes...

Le constat est simple.

i) il n'est pas absurde que, localement, on prenne en compte, outre le dossier « scientisique» du candidat, la possibilité qu'il vienne heureusement compléter une équipe. Ses chances de se faire entendre des étudiants et, pourquoi pas, les services déià rendus. Il est anormal que le CNU ne veuille rien en savoir comme il est anormal en revanche qu'un classement arrêté à l'unanimité par une commission de spécialistes puisse être bouleversé à la majorité sim-

2) Il est anormal qu'une même personne puisse siéger pendant quelques vingt ans dans les instances décisives et ait ainsi tout loisir de jouer le petit potentat plaçant sa clientèle.

3) Il est anormal qu'une même personne puisse sièger à la fois et durablement au CNU, dans les instances de décisions du CNRS. voire aux jurys des concours (agrégation ou ENS).

4) il est anormal qu'un président de section, libre de répartir les dossiers à sa guise entre les rapporteurs, devienne ainsi juge et partie : trop facile de faire démolir ou encenser qui l'on

5) On ne voit pas comment les défauts, désormais patents, du CNU seraient évités par des instances régionales soumises peu ou prou aux mêmes règles du jeu.

#### Autonomie et cooptation

Depuis des années, de réformette en changement de sigle on est allé de mal en pis. Peutêtre est-il temps d'imaginer un système simple qui reconnaîtrait une certaine autonomie aux uni-

Pourquoi, lorsqu'une commission de spécialistes, aux effectifs suffisamment nombreux, aurait choisi un candidat à une certaine majorité qualifiée (par exemple. les deux tiers de ses membres) et que son avis aurait été entériné par le conseil d'administration de l'université, celui-ci ne pour rait-il être définitif?

Lorsque l'une ou l'autre de ces conditions ne serait pas remplie, la question serait soumise à une instance nationale, dont les membres seraient assez nombreux pour rendre plus improbable la constitution de factions rigides et stables.

Il faudrait ajouter quelques règles simples. Une décision locale ne pourrait être invalidée qu'à une majorité également qualifiée. Nul ne pourrait sièger à vie dans cette instance. Le nombre de mandats et le cumul des fonctions devraient impérativement être simités.

Enfin, l'élection doit-elle rester le mode de désignation des membres de cette instance nationale? Puisqu'il s'agit d'être recruté par ses pairs - logique de la cooptation - pourquoi ne pas pousser jusqu'au bout cette nécessaire fiction de l'égalité et ne pas choisir la procédure démocratique par excellence, le tirage au sort, assortie de l'obligation de sièger lorsque l'on a été désigné quitte à voir ce surcroît de travail reconnu (par quelque prime ou décharge de service ou ce que l'on voudra)?

En tout cas, on ne peut continuer selon les règles actuelles. L'importance probable des recrutements dans les années à venir rend urgent l'examen lucide et nossible, des problèmes

MARCELLE HÉBRARD

Maître de conférences de philosophie.

## Bavure à Strasbourg

ORS de l'élection récente à un poste de professeur d'archéologie de l'Orient ancien à l'université des sciences humaines de Strasbourg, deux principes qui nous paraissent essentiels pour un fonctionnement normal de l'université ont été bafoués. Il s'agit de l'autonomie des universités et de la démocratie.

En effet, après une réunion de la commission de spécialistes de l'université de Strasbourg, une liste classée de deux candidats – il n'y en avait que deux en compétition -a été proposée au CNU qui s'est réuni dans les derniers jours de juin. La sous-section d'histoire lancienne du CNU a renversé le ement que nous avions établi.

#### A quoi servent les commissions ?

Les textes ne le lui interdisent pas. Nous croyions pourtant que le CNU avait pour mission d'agir comme une institution de contrôle susceptible de sanctionner des votes, dans le cas où des raisons extra-scientifiques auraient conduit à un résultat manifestement contraire au poids scientifique des dossiers en présence. Cela arrive malheureusement de temps en temps. Nous pensions que lors-qu'une université avait fait un choix motivé entre deux candidats. tous deux honorables, les membres du CNU auraient la sagesse et l'élégance de taire d'éventuelles préférences personnelles, même fondées sur des raisons sérieuses à leurs yeux, et d'accepter les propositions de leurs collègues qui ont choisi – c'est bien évident – de manière à renforcer l'homogéneité et la qualité de leur équipe. C'est d'ailleurs, heureusement, ce qui se passe en règle générale.

Il n'en a pas été ainsi pour cette nomination à Strasbourg. La candidate que l'université avait choisie a été récusée. Or il n'est pas possible, à la vue des dossiers, d'accuser la commission de spécia-listes d'avoir été négligente ou partisane en favorisant un candidat de mauvaise qualité. L'attitude du CNU nous semble en contradiction avec la politique qui tend à pro-mouvoir l'autonomie des universités, auxquelles des oukases plus ou moins compréhensibles eulèvent ainsi la possibilité d'assurer librement le recrutement qu'elles souhaitent. Cela montre aussi un singulier mépris pour les collègues qui ont effectué le premier choix.

Nous pensons que ces procédés font un tort profond à l'Université. que nous souhaitons être un lieu de libre discussion, de tolérance et de démocratie. Nous souhaitous que les universités, dans le respect des règles, aient un réel pouvoir dans leur politique de recrutement. Nous regrettons qu'une institution qui aurait pu exercer une incontestable fonction morale s'affaiblisse elle-même en prétendant recruter de sa propre initiative. Bref, nous nous demandons à quoi servent les commissions de spécialistes dans les universités.

FRANÇOISE DURAND JEAN-MICHEL SPIESER

Professeurs à l'université des sciences humaines de Strasbourg.

## REPÈRES

NORMALE SUP'. M. Michel Coquery, professeur de géographie à l'université Paris-VIII vient d'être nommé directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-St-Cloud en remplacement de Mª Bonnamour.

INé le 10 juin 1931 au Mans, M. Coquery est ancien élève de l'Ecole normale supé-rieure de St-Cloud, agrégé de géographie et docteur és lettres. De 1960 à 1961, il enseigne au lycée Marceau de Chartres, avant d'entrer à la Sorbonne comme avant d'entrer à la Sordonne comme lessistant puis maître assistant. Depuis 1969. M. Coquery enseigne à l'Institut d'urbanisme de l'université Paris VIII (Vincennes puis St-Denis) dont il devient codirecteur puis directeur (1976-1981) et ,où il est professeur titulaire depuis 1980.

ESSEC. Après deux tentatives infructueuses depuis trois ans et bien des vissicitudes, l'ESSEC (Ecole supérieure de sciences économiques et commerciales) vient enfin de trouver un directeur général en la personne de M. Jean-Pierre Boisivon, jusqu'à pré-sent directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère de l'éduca-

[Né le 25 Juin 1940, à Saint-Pierre-Eglise (Manche), M. Boisivon à une carrière pen commune, Instituteur de 1964 à 1969, Il commune, Instituteur de 1964 à 1969, Il poursuit ses études et devient licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études politiques, docteur d'État en sciences économiques (1978), enfin agrégé en sciences de gestion (1980). Enseignant à l'université de Paris-Nord, à l'ESSEC et à l'ENA, il est, parallèlement, chargé de mission à la Chambre syndicale des agents de change (1972 – 1978) puis directeur général – adjoint de la Caisse d'épargne de Paris (1978 – 1985). Secrétaire général de l'Union de banques à Paris (1986 – 1987), il est alors appeté au ministère de l'éducation par M. Monory.]

ECOLES. Un décret paru au Jour-nal officiel du 8 septembre refond totalement les règles générales d'organisa-tion et de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, en appli-cation de la loi d'orientation de 1989. Désormais, la dernière année de maternelle ( « grande section ») et les deux premières années de l'école élé-

mentaire (CP et CE I) constitueront le « cycle des apprentissages fondamen-taux ». Celui-ci fait suite au « cycle des apprentissages premiers» (deux on trois premières années de maternelle), et précède le « cycle des approfondis sements > (CE\_2, CM\_1 et CM 2). Les instituteurs devront désormais se réunir an sein d'un « conseil des maîtres de cycle» et définir leur propre projet. Chaque école devra d'autre part élabo-rer son projet qui sera adopté par le conseil d'école où siègent les parents.

CONCOURS. Les inscriptions pour les concours de recrutement de professeurs du second degré (CAPES et CAPET) seront prises entre le 17 sep-tembre et le 30 novembre. Les candidats doivent se manifester avant le 12 novembre soit par minitel (3614 EDUTEL), soit en retirant un dossiet au rectorat de l'académie de leur domicile. Ils devront ensuite confirmer par écrit leur inscription. Les épreuves écrites d'admissibilité du CAPES auront lieu du 20 au 29 mars 1991 pour le concours externe, et les 26, 27 et 28 février pour le concours interne. Pour le CAPET (enseignement technique), les écrits auront lieu les 5 et 6 mars 1991 (concours externe), et les 3 et 4 avril (concours interne)

ALBL Première ville de la région Midi-Pyrénées à parier sur la délocali-sation universitaire, Albi (Tarn) s'apprête à ouvrir un premier cycle d'études juridiques. Une convention a été passée avec l'université de sciences sociales Toulouse-I permettant d'accueillir dès cette année 300 étudiants, 500 l'an prochain et un millier à l'ho-rizon 1994. Albi devrait compléter son offre de formation supérieure avec l'ouverture, en 1992, d'une antenne de l'université scientifique Paul-Sabatier de Toulouse. Un syndicat mixte réu-nissant les trois bailleurs de fonds de l'opération – ville, département et région – a été chargé d'assurer la réali-sations des investissements (2,7 millions de francs pour chacune des col-lectivités locales)\_(Corresp.)

## Dauphine et les sirènes de la Défense

Suite de la page 15 M. Pellerin insiste sur la formidable concentration d'entreprises et de grands patrons tout prêts. dit-il, à apporter leur appui au projet. L'actuelle université Paris-IX ne dispose guère de facilités d'accueil? Qu'à cela ne tienne. Le projet Pellerin comporte la construction de trois cents logements pour étudiants et d'appartements pour professeurs visitants. Le tout en bordure d'un parc de quatre hectares. Objectet-on qu'une université n'est pas un immeuble de burcaux? L'engagement est immédiat : la rédaction du cahier des charges du nouvel établissement se ferait en « coopération directe et permanente « avec les représentants de l'université.

Enfin le PDG de la SARI sait compter. Le transfert de Dauphine à la Défense coûterait environ I milliard de francs. La vente des terrains et des bâtiments actuels en rapporterait 4 ou 5 à l'Etat qui en est propriétaire. Bénéfice de l'opération : de l'ordre de 3 à 4 milliards de francs, soit le quart environ du plan d'investissement sur cinq ans que le gouvernement a décidé de consacrer au développement des universités. Il y a là de quoi ébranler bien des hésitants et tenter... le ministre du budget.

Bref, tout le monde devrait sauter au cou du PDG de la SARI. Or, pour l'instant, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Réaction d'amour-propre, tout d'abord, d'une communauté universitaire qui se sent désagréablement traitée comme une danseuse. Les habitudes, l'enracinement expliquent aussi que bon nombre d'enseignants et d'étudiants aient très mal accueilli le projet. « La chance de Dauphine, explique un professeur, c'est sa localisation. C'est notre présence dans Paris qui nous permet d'attirer des intervenants extérieurs haut de gamme. Déménager à la Défense, c'est prendre le risque de casser cette

image et de déstabiliser une institution encore Jeune. »

Ce n'est pas tout. Personne ne croit à la vocation de philantrope de M. Pellerin, et chacun le soupconne de vouloir faire, en réalité, une superbe opération de spéculation immobilière dans un des quartiers les plus recherchés de la capitale. Et il a beau s'engager formellement auprès du président de l'université comme auprès de ses interlocuteurs gouvernementaux, notamment à Matignon, à ne « pas participer aux phases d'achat et de vente» des bâtiments actuels, le doute subsiste. « Ne pas être acquéreur n'exclut pas d'être l'intermédiaire principal, puis l'aménageur du site », dit-on à Dauphine. « La logique du projet Pellerin, précise M. Tézenas du Montcel, ancien président de l'université, est plus immobilière qu'universitaire.»

#### La fin de la sélection ?

Chacun craint enfin, par-dessus tout, que le déménagement éventuel de Dauphine et son extension ne remettent en cause le principe de sélection qui préside depuis vingt ans aux destinées et à la notoriété de l'université. « Le piège est simple, explique un enseignant. Si on nous offre deux fois plus de place, on nous demandera d'accueillir deux fois plus d'étudiants.» Une crainte rendue plus aiguē encore par l'arrêt du Conseil d'Etat du

27 juillet dernier qui juge illégale la

Un volume par série

Les Millésimes Bordas

**TOUS LES SUJETS DU BAC 90** 

+ Les sujets -corrigés du Bac et du Brevet, chaque volume

sélection pratiquée par Paris-IX. Seule la limite des capacités d'accueil, estime la haute juridiction, peut justifier un refus d'inscription

On comprend, dans ces conditions, l'extrême prudence du président de Dauphine, M. Ivar Ekeland. « L'université est en face de ses choix. Tous les projets de développement - renforcement des activitès de recherche, préparation de l'ouverture européenne... – sont aujourd'hui bridés par le manque de locaux. Nous devons trouver des solutions : il ne faudrait pas qu'il y ait une grande chance pour Dauphine et qu'on la manque.»

Prudence partagée par beaucoup comme si chacun préférait que la décision soit prise par d'autres. Ainsi Matignon, qui ne semble pas hostile au projet, ne veut pas empiéter sur les prérogatives du ministère de l'éducation. Lequel fait le dos rond et a indiqué aux responsables de Dauphine que rien ne se ferait contre l'avis de leur conseil d'administration. Sans parler de la Mairie de Paris qui ne verrait sûrement pas de gaieté de cœur l'un des fleurons universitaires de la capitale émigrer vers les Hautsde-Seine, fief de M. Pasqua...

Il reste que le ministère de l'éducation doit boucler avant la sin de l'année le schéma de développement des universités françaises et en particulier parisiennes. D'ici là, il faudra bien que le sort de Dauphine soit scellé d'une manière ou

**GÉRARD COURTOIS** 

### Vous écrivez? Écrivez-nous! important editeur parisien recherche, pour ses différentes

collections, manuscrits inedits de romans, essais, récits, mémoires nouvelles, poesie, théâtre... Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télevision. Contrat défini par l'article 49 de la loi du 11/03/57 sur la propriété littéraire. Adressez manuscrits et CV à La Pensée Unive Service L M 4, rue Charlemagne 75004 Pans Tel 48 87 08 21 **EDITEURS** 

LA PENSÉE UNIVERSELLE ÉDITEURS

montheman

RENTRÉE OCTOBRE Affaires Européennes

LICENCE EUROPEENNE DES AFFAIRES

avec le centre de managemen aux affaires de GENEVE

14 MOIS DE MANAGEMENT ET DE MISSIONS PROFESSIONNELLES EUROPÉENNES

ADMISSION : Licence, DEUG, DUT, ingenieurs rédecins, pharmaciens, architectes

INSTITUT EUROPEEN DE MANAGEMENT INTERNATIONAL INFORMATION-ADMISSION

(1) 42 66 66 82

rue du Fg-St-Honore, 75008 Paris

## CULTURE

CINEMA

## Dialogues d'oubliés

Dramaturge et scénariste, Tom Stoppard devient réalisateur pour faire de sa pièce « Rosencrantz et Guildenstern sont morts » un film présenté à Venise

VENISE

de notre envoyé spécial

Rosencrantz et Guildenstern sont de retour, à Venise, en première mondiale. Ils sont toujours morts, certes (qui n'est pas mort, ici, du reste?) mais très alertes dans la peau de Garry Oldman et de Tim Roth qui interprètent les inséparables amis de Hamlet, prince de Danemark dans le film que Tom Stoppard a tiré de sa pro-pre pièce. C'est lui qui, en 1967, nous annonçait la nouvelle sur les planches du National Theatre de Londres: a Rosencraniz et Guildenstern sont morts ». Cette petite phrase sèche, la beauté compliquée de ces deux patronymes, autant que l'étrangeté et la drôlerie de la pièce, firent mouche et propulsè-rent Stoppard, à trente ans, au premier rang des dramaturges d'avant-garde.

On les avait oubliés, ces deux personnages qui n'échangent que peu de répliques dans l'ombre du chef-d'œuvre de Shakespeare. Stoppard les sort de la tombe, les place en pleine lumière sur le devant de la scène et raconte l'histoire d'Hamlet de leur point de vue. Idée qui parut géniale en 1967, à laquelle nous sommes peut-être d'hui, plus habitués. Le comique

inquiétant de l'affaire était que les deux compères ne comprenaient rien à rien et dialoguaient à toute allure de façon absurde - c'était l'époque où l'on redécouvrait une fois de plus l'absurdité du langage, de la vie, de la mort, etc... - dans une zone imprécise entre Beckett, Raymond Devos et les Frères

Rosencrantz et Guildenstern, donc, ou R.G. comme les appelle Stoppard, entre Tintin et les renseignements généraux, vont à Elseneur où le roi les a fait mander et ils assistent à une représentation de l'Assassinat de Gonzague par une troupe ambulante dont l'acteur principal, formidable pantin et mime, est joué par Richard Dreyfus. La pièce est le piège tendu par Hamlet pour prendre la conscience du roi, meurtrier de son père, on le sait. Après quoi, R.G. s'en vont finir pendus en Angleterre, sur l'or-dre assez fourbe de leur prince et

#### « Tant qu'à être trabi...»

Le film, très bien accueilli, est gai, bien enlevé et comporte de superbes moments de théâtre. Tom Stoppard, la cinquantaine très juvénile et l'œil malin, se défend d'avoir vraiment choisi de faire ce

film: « Je n'y avais pas pense, un producteur californien dont la spècialité est de porter à la télévision des pièces de théâtre à succès, était un fan de R'G. Il voulait la filmer sur la scène, telle quelle, comme une photo. Je n'étais pas enthousiaste. Le théatre filme, ce n'est ni du cinéma ni du théatre, et c'est un peu ennuyeux. J'ai donc fait un sce-nario moi-même, et le lui ai proposé. Il m'a donné à choisir dans une liste de vingt metteurs en scene, dont la moitié étaient de mes amis, des gens fort capables de faire ce travail. Et puis j'al pensé qu'il valait mieux m'en charger moimême, parce que les autres seraient tenus à un certain respect de la pièce, alors que mol, j'étais le seul à avoir le droit de tout casser. Tant qu'à être trahi, autant être le

De même, Stoppard refuse toute étiquette (bien que son travail sur l'aléatoire du théâtre, le jeu des faux-semblants, soit capital) qui le renverrait aux oubliettes d'une ancienne avant-garde. « En 1967, je ne voulais pas faire une pièce sur les années 60, ni un exposé sur mon époque. Mon sujet était simple : les deux amis de Hamlet, à Elseneur, dans la structure conçue par Shakespeare. C'est peut-être une métaphore, mais je ne voulais surtout pas savoir de quoi. Inutile

actuellement. La « chip », ou puce,

actuellement. La « chip », ou puce, placée au cœur de l'appareil et entièrement conçue par E-Mu, permet la gestion simultanée de trente-deux voix polyphoniques et multitimbrales. Les dix doigis sont loin d'y suffire.

Un mariage

de raison

florissant. Les musiciens ont

de raison s'explique par le fait que

la micro-informatique multiplie

considérablement la puissance des

équipements, au prix d'un investis-

Bien entendu, la qualité et le

confort d'utilisation des logiciels est un élément fondamental. Les

progrès, là aussi, sont indéniables.

Pas ou très peu de commandes : aucun mode d'emploi complique.

aucun mode d'emploi compliqué. Chaque logiciel correspond à un type d'application donné: sequencer, aide à la programmation de tel ou tel synthétiseur ou échantillonneur, éditeur de partitions, didacticiel. Cubase, version 2-0 présentée par la société Steinberg (1 500 francs environ), joue le triple rôle de sequencer (1), d'éditeur et d'aide à la composition, par l'intermédiaire de fonctions aleori-

termédiaire de fonctions algori-

Note Writer 2 (environ 4 000 francs) est un éditeur de par-titions conçu à la fois pour la com-

position orchestrale et la musique contemporaine. L'effort de cet édi-teur est d'autant plus louable que

teur est d'autant plus ibusche que la musique contemporaine ne représente qu'une part infime du marché. Note Writer-2 donne au compositeur la possibilité d'insèrer

dans cette banque de données ses propres symboles et notations.

Pratica Musica, développé par la firme américaine Ars Nova (prix

non communique) est l'un des didacticiels les plus complets et les

olus sérieux disponibles actuelle-

thmiques sophistiquées.

appris, il est vrai, a conju complexe micro-informatique et claviers électroniques. Ce mariage

sement très raisonnable.

Le marché des logiciels est donc

pour écrire, embarrassant même, de comprendre ce qu'on fait. Il suffit que ca resonne. Je ne suis pas un specialiste du « sous-texte », du commentaire sur le sens caché. Je n'al pas pensé « quel beau sujel », mais « quelle bonne situation de comédie ».

« Le film est un peu disserent de la pièce, j'ai du insister sur les élèments qui racontent l'intrigue de Hamlet, qui n'est pas toujours connue du public de cinéma. Un de mes fils m'a demandé si la partic de tennis, je l'avais écrite avec Sha-

Scénariste de Fassbinder (Despair), de Spielberg (l'Empire du Soleil), de Terry Gilliam (Brazil). Stoppard ne souhaite pas adapter davantage son theatre au cinéma On ne peut pas faire un cheval d'une girafe. Le théaire n'est pas fait pour bouger, mais pour communiquer avec des mois. Le théaire ioue continuellement sur la conscience que l'on a des limites qu'impose la scène. Alors qu'au cinema tout est possible. D'où le défaut, le manque de la plupart des adaptations. J'espère faire d'autres films, sans doute, mais tout ce que j'alme écrire, c'est pour deux personnes qui parlent dans une chambre. Ce n'est pas une situation de

En principe, non, mais qui sait, avec son talent... Le paradoxe de ce film singulier est d'avoir donné les plus jolies scènes projetées ici cette année à travers la pantomime inspirée d'une poignée d'acteurs d'un theatre ambulant arrêtés. comme le temps, pour toujours Elseneur.

MICHEL BRAUDEAU

## LETTRES

## Mort de l'écrivain égyptien Luis Awad

Un libéral impénitent

L'écrivain et essayiste égyptien Luis Awad est mort dimanche 9 septembre à l'âge de soixante-seize ans. Un Voltaire arabe arrivé au

mauvais moment. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la vie et l'œuvre de Luis Awad. Ce penseur, essayiste, critique et écrivain n'avait pas encore quarante ans, l'âge de la maturité intellectuelle, quand éclata le coup d'Etat de 1952. C'en était fini de la pensée libérale tournée vers l'Occident qui avait foisonné avec les Taha Husavait foisonné avec les Taha Hus-sein et autres Tewfick el Hakim. Luis Awad, dont la pensée descen-dait en droite ligne du grand Taha, était arrivé trop tard. Lui qui s'était imposé aux Britanniques comme premier Egyptien titulaire de la chaire de littérature anglaise à l'université du Caire, grâce à de bibliotes études à Cambrides et à brillantes études à Cambridge et à Princeton, allait se trouver limogé par les militaires deux ans après eur prise du pouvoir.

C'étaient les années noires au

cours desquelles Taha Hussein fut mis à la porte du journal Al Goum-houria et Naguib Mahfouz cessa volontairement d'écrire. Luis Awad, ce libéral impétinent, parti-san de «l'égyptiannité» de la vallée du Nil, allait même se faire appréhender en 1959 à l'occasion de l'éphémère union égypto-sy-rienne. Ses idées étaient jugées opposées au pan-arabisme nassérien. Mais il se heurta aussi aux ennemis du nassérisme, les islamistes, qui ont toujours vu en lui un missionnaire (il était copte) agissant pour le compte des «croisés» (l'Occident). Même du temps de Sadate il faillit se retrouver en prison du fait de ses prises de posi-tion contre un régime qu'il rendait responsable des violents incidents survenus entre musulmans et chré-tiens. Même les intellectuels ont combattu celui que les journaux appellent «le dernier chevalier de l'âge des Lumières ». Il avait été quasiment qualifié de «traître» pour avoir soutenu dans le journal Al Ahram où il écrivait chaque semaine que la campagne d'Egypte de Bonaparte avait eu un aspect positif : sortir l'Egypte de l'obscurantisme où elle se vautrait.

Luis Awad a publié une cinquantaine d'œuvres dont les plus mar-quantes sont Etudes sur les systèmes et doctrines, Influences étrangères dans la littérature arabe moderne et les Feuilles de la vie. une autobiographie Rousseauiste restée incomplète du fait du décès du «chevalier».

**ALEXANDRE BUCCIANTI** 

**VILLE DE CAEN** REGION BASSE NORMANDIE MINISTERE DE LA CULTURE

# Les Arts Parissants WILLIAM CHRISTIE

### SEPTEMBRE 1990

GRANDS MOTETS de Michel-Richard DELALANDE

VERSAILLES Journées Delalande Le 16 à 21 H 00 Centre de Musique Baroque

de Versailles Chapelle Royale du Château

BRUXELLES Festival de Wallonie Le 18 à 20H 00 Cathédrale Saint-Michel

CAEN Le 20 à 20H 30 Eglise Notre-Dame de la Gloriette

AMBRONAY Festival d'Ambronay Le 22 à 20 H 30

### OCTOBRE 1990

ler PROGRAMME: DIDO AND AENEAS de Henry PURCELL ACTEON de M.A. CHARPENTIER 2e PROGRAMME:

MADRIGAUX de Claudio MONTEVERDI LES ARTS FLORISSANTS de M.-A. CHARPENTIER

## FRANCE

PARIS • L'Auditorium/Châtelet Le 1er à 19 H 00 Purcell/Charpentier Le 2 à 19H 00 Monteverdi/Charpentier

## **ANGLETERRE**

LONDRES • Royal Naval College Le 3 à 19H 30 Mobil Concert Season Purcell/Charpentier

## **ETATS-UNIS**

CHICAGO • Chicago Historical Society Le 8 Purcell/Charpentier CLEVELAND . Museum of Art Le 9 Purcell/Charpentier KANSAS CITY • Folly Theatre Le 11 Purcell/Charpentier PURCHASE • Performing Arts Center Le 13 Purcell/Charpentier **NEW YORK • Lincoln Center** Le 14 (Alice Tully Hall) Purcell/Charpentier NEW YORK • Metropolitan Museum Le 15 Purcell/Charpentier BRESIL

## avec la participation de l'A.F.A.A.

RIO • Salle Cecilia Mirelès Purcell/Charpentier

Le 18

Le 20

Le 21

Le 22

**ARGENTINE** avec la participation de l'A.F.A.A.

**BUENOS AIRES** • Auditorio Belgrano Monteverdi/Charpentier CORDOBA • Théatre

Purcell/Charpentier **BUENOS AIRES** • Teatro Colon/ Festivalès Musicalès Purcell/Charpentier

**PECHINEY** 

MUSIQUES

## La synthèse stagne au Salon

Le sixième Salon de la musique ouvre ses portes à la Grande Halle de La Villette dans un marché un peu déprimé que respecte la disposition orches-trale classique. La qualité des sons est sans équivalents sur le marché

Secteur particulièrement effervescent depuis une dizaine d'années, la synthèse sonore paraît s'es-souffler. Traditionnel baromètre de l'industrie des équipements de musique électronique, l'édition 1990 de l'exposition internationale du Namm Show de Chicago est loin d'avoir attiré les foules. Le sixième Salon de la musique, qui ouvre ses portes mercredi 12 sep-tembre à la Grande Halle de La Villette, devrait confirmer cette baisse d'intérêt.

Rien d'étonnant, au fond, à cette un point culminant; les nouveaux modèles n'ont pas grand-chose à envier à ceux de l'année précédente. Aller plus avant, c'est à dire concevoir et commercialiser la pro-chaine génération de claviers (il s'agira plus vraisemblablement de « stations de travail ») demande un investissement hors de proportion avec ce qui s'est passé jusqu'a-lors dans l'industrie de la musique. il ne s'agit plus de programmer ou de « bricoler » en usine des microprocesseura spécialisés dans le trai-tement audio, mais bien d'inventer un nouveau concept, incluant le traitement informatique commun de l'image et du son. L'enjeu est de taille, de même que le montant de l'investissement. Et, pour le moment, les ventes stagnent.

La tendance 1990 peut se résumer en quelques mois : impor-tance croissante des logiciels et apparition de claviers mélangeant synthèse et sons échantillonnés.

Le modèle D-70 du constructeur

nippon Roland (environ 17 000 francs) correspond à cette dernière définition. La banque interne regroupe plusieurs cen-taines de sonorités « acoustiques » (planos, percussions, cordes, cui-vres) que l'on peut entièrement retralter à l'aide de la section syn-thèse linéaire. La clavier comparend thèse linéaire. Le clavier comprend soixante-seize touches, sensibles à la vitesse de l'enfoncement et du relâchement des doigts. L'accent est mis également sur la qualité du filtrage programmable. Paradoxe : les modes de filtrage imitent à la perfection ceux des premiers synthétiseurs, vieux de vingt ou ans. Analogique, pas mort !

Les expandeurs représentent une part importante du marché. Ces petits boîtiers, peu coûteux, abri-tent des synthétiseurs tout aussi puissants que ceux du modèle Roland, mais démunis de clavier.

Le Protéus-2 (environ 13 000 francs), fabriqué par la firme américaine E-Mu, se raccorde impérativement à un clavier maître, via l'interface Midi.

L'originalité de l'appareil réside dans le fait qu'il est spécialement destiné aux compositeurs et autres arrangeurs. Les trois cent quatrevingt-quatre sonorités d'origine purement acoustique et programmées en mémoire interne regrou-pent une quantité impressionnante d'instruments d'orchestre de type symphonique. Les sons sont classés par familles d'instruments : cordes frottées, pincées, cuivres, bois, percussions... De plus, la disposition dans l'espace stéréophoni-

Un musicien des technologies

## Mort du compositeur Pierre Barbaud

Le compositeur Pierre Barbaud est mort à Nice le 10 septembre. Il était agé de 78 ans.

Né à Alger le 10 octobre 1911, Pierre Barbaud, que Maurice Fleu-ret désignait comme « un théoricien de haut vol tel que la musique en a besoin dans ses périodes de mutation », fut l'un des premiers à entre-voir ce que l'utilisation de l'ordinateur pouvait apporter à la

Des 1958, il travailla avec la société des machines Bull et, à Andre Jolivet qui lui disait : « Jamais une machine électrique ne remplacera un homme de génie», il repondit avec ce savoureux humour à froid dont il avait le secret : « Jamais un homme de génie ne remplacera une machine èlectrique ». En 1974, en association avec Frank Brown et Genevière Klein, il fonda le groupe BBK et travailla à l'Institut national de recherche en infor-matique et en automatique (INRIA) de Rocquencourt.

Il y avait été nommé chef de projet. Érudit et latiniste impénitent, il

donnait volontiers des noms latins à ses compositions pour bande magnétique réalisées sur ordinateurs (Machina mentum firminiense, commande de l'Etat, Saturnia tellus) et aux programmes qu'il élaborait. Le résultat, parfois un peu austère -mais qu'il ne modifiait jamais -allait au-delà de la simple expérience de laboratoire : «La technique, ici, a su rejoindre la conscience esthétique », écrivait Jacques Lonchampt à propos d'Hypatia.

ment sur « la généralité des structures sondamentales de la musique tures jonaamentates de la musique » et la « définition d'une expression universelle des phénomènes musi-caux ». Outre une biographie de Haydn, aux éditions du Seuil, il a publié chez Dunod deux ouvrages fondamentaux : Initiation à la composition musicale automatique (1966) et La musique, discipline scientifique. Pierre Barbaud aimait à rappeler qu'il inventa, dans les années 40, le mot «ringard», passé depuis dans le domaine public.

GÉRARD CONDE

ment. Comme tout logiciel à voca-tion pédagogique, il guide l'utilisa-teur novice à travers le solfège, l'harmonie, l'analyse, la composi-tion, du plus facilé au plus diffi-cile. La présentation sur l'écran des Ses recherches portaient notamdifférentes applications (dictées musicales, clavier) est des plus claires. Le programme tient une comptabilité précise des résultats obtenus, et cela, sans a priori

47-56-50-00.

**DENIS FORTIER** 

➤ Grande Halle de La Villette à Paris, du 12 au 15 septembre et de 11 heures à 19 heures. Tél. :

(1) Appareil qui permet d'enregistrer



SITUATION LE 12 SEPTEMBRE 1990 A 0 HEURE TU



Vendredi 14 septembre

la moltié Ouest du pays le matin, puis ils s'étendront à tout le pays. Ces nuages seront le plus souvent peu épais et fais-seront apparaître le soleil. Ils donneront tout de même des ondées sur les régions proches de l'Atlantique, et quelques orages pourront éclater locale-

ment sur les Pyrénées et le Massif cen tral. Le vent de nord-est aouffiera

Les températures seront comprises au lever du jour entre 9 et 13 degrés en général, jusqu'à 16 degrés sur le midi Elles atteindront l'après-midi 23 à 26 degrés sur la moitlé nord, 25 à 30 degrés sur la moitié aud.

## PRÉVISIONS POUR LE 14 SEPTEMBRE A 12 HEURES TU



TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 11-9-90 à 6 heures TU et le 12-9-90 à 6 heures TU

| BIARRTI BORDESI BORDESI BREST CHERBO CLERMO LILLE LIMOGE STEEN PARIS-MP PARIS-M | LE-MAR.  ONTS | 26 11<br>26 11<br>28 11<br>29 11<br>21<br>21<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>27<br>28<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>22<br>23<br>24<br>27<br>27<br>28<br>29<br>20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21 | POINTE-/ E ALGER AMSTERIA ATHENER BANGKO BARCELO BEIGRAL BEIGRAL COPENIA/ DAKAR DELHI LE CAIRE DELHI AGNOCIO LI CAIRE ANDICIO DICRIBA GENÈVE HONGKO LI FRISSALI JERUSALI JERUSALI LE CAIRE DELHI BARCELO DICRIBA DICRIBA GENÈVE HONGKO LI FRISSALI JERUSALI JERUSALI PRISSALI PERUSALI PER | NG              | 32 SEF<br>33 19 28 428 18 (7 19 33 18 31 34 35 20 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 | 23         | LOS ANGEL LUXEMBO MADRID MARRARE MEXICO MILAN MONTRÉA MONTRÉA MOSCOU NEWYORI OSLO PALMA-DE- PÉKIN RIO-DE-JAN ROME STICAPOU TUNIS VARSOVE VARSOVE VENISE VIENNE | MA)_       | 16393622142271933365-121931 | 17<br>9<br>16<br>21<br>13<br>11<br>8<br>7<br>14<br>21<br>21<br>17<br>18<br>11<br>27<br>22<br>11<br>12<br>11<br>12<br>11<br>11<br>12<br>11<br>12<br>11<br>12<br>11<br>11 | DDD BDDCCDCCDDD CNDDCNN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B             | CI                                                                                                                                                                                                                               | D<br>cicl<br>dégagé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ciel<br>puaecux |                                                                                                      | orage<br>O | P                                                                                                                                                              | T<br>tempé | te                          | nei.                                                                                                                                                                    | ge                      |

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

SUR MINITEL. Prévisions compiètes. Météo marine. Temps observé Paris, province, étranger.

36.15 Tapez LEMONDE pais METEO.

### RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de tallévision sont put les chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; p Film à éviter ; m On peut voir ; m Ne pas manquer ; m m Chef-d'œuvre ou classique.

## Mercredi 12 septembre

TF 1 20,40 Variétés : Sacrée soirée, Emission présentée par Jean-Pierre Fou-cault. Avec Pierre Bachelet, Jacqueline Maillan, Joëlle Ursull, Roch Voisine, Sandra, Félix Gray et Didier Barbo 22,35 Magazine : SOS.

Présenté per Brigitte Bardot. Les marmifères marins menacés.

23.35 Journal, Météo et Bourse.

23.55 Série : Passions (et à 0.45, 3.40). 0,20 Série : Côté cœur. A 2

De Maurice Bunio, avec Benoît Magimal, Thierry Magnier. Une découverte inoubliable. 22.10 Documentaire : Venise en analyse, De Jean-Claude Longin et Henry Chapier. A l'occasion de la 47º Mostra Internationa

20.40 ➤ Téléfilm : Les enfants de Lascaux.

A l'occasion de la 47 Mostra internationale de cinéma, portrait intime d'une ville à part.

23.15 Journal et Météo.

23.30 Magazine : Du côté de chez Fred.
Simeon II de Bulgaria (2º partie).

FR 3

TF 1

20.35 Magazine : La marche du siècle. Présenté par Jean-Marie Cavada. Thème : L'immigration. Avec Hubert Prévot, secrétaire permanent à l'intégration, Harlem Désir, président de SOS-Racisma, Arezki Damani, président de France-Plus. 22.15 Journal.

22.35 Magazine : Faut pas réver. Côte-d'Ivoire : Yamoussoukro ; Espagne Sabucedo ; Angleterre : Cliveden.

la petite voiture

qui roule dans un

jardin à la française.

16.25 Variétés : La chance aux chansons. 17.05 Club Dorothée. 17.35 Série : Hawaii, police d'Etat. 18.30 Jeu : Une famille en or.

20.00 Journal, Météo et Tapis vert.
20.40 Série : Le triplé gagnant.
L'assassin, s'il vous plat ? de Bernard Villiot, avec Raymond Pellegrin, Darry Cowl.
22.05 Ex libris.

Islam : De la soumission à la révolte.
Invités : Bernard Lewis, Djura, Bruno
Etienne, Freidoun Sahebjam, Sapho.
23.10 Série : Chapeau melon et bottes de

Ce soir, les hommes

vont savoir combien

elle va leur coûter.

LA VOITURE DES VILLES

20.40 Cinéma : Coup double. 

Film américain de Jeff Kenew (1986). Avec
Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charles Dur-

Emission présentée par Albert Raisner. 23.15 Feuilleton : Le journal (demier épisode)

16.05 Magazina : Zapper n'est pas jouer. 17.30 Jeunesse. Tilion ; Le chat botté ; Au pays

de mon père (demière partie).

18.15 Magazine : C'est pas juste.

18.30 Jeq : Questions pour un champion.

De 19.10 à 19.30, le journal de la région.

Les vécés étaient fermés de l'inté-

Film français de Petrice Leconte (1975). Avec Jean Rochefort, Coluche, Roland Dubilland.

۱١,

22.25 Variétés : Ages tendres.

14.05 Série : Chroniques de France. Les Alsaciens, d'Hubert Knapp (1º partie, rediff.). 15.05 Feuilleton : L'or et le papier

(4º épisode). 15.52 Variétés : Francofolies.

19.00 Le 19-20 de l'information.

22.20 Dessin animé : Run Sheep Run. 22.30 Cinéma : Mauvais sang. •

20.05 Jeux : La classe.

09.17.

22.00 Journal et Météo.

20.35 Cinéma :

0.20 Journal et Météo. FR 3

LANCIA

16.20 Tiercé à Vincennes.

bêtes l

A 2

Y 10 DE

20.00 Journal et Météo.

18.55 Feuilleton : Santa-Barbara.

19.25 Jeu : La roue de la fortune. 19.55 Divertissement : Pas folles, les

cuir. 0.05 Journal, Météo et Bourse.

23.30 Série : Chroniques de France. Les Alsaciens, d'Hubert Knapp (1º partie).

**CANAL PLUS** 

21.00' Cinéma : L'invité surprise. 🗆 Film français de Georges Lautner (1989) Avec Eric Blanc, Victor Lanoux, Jean Car 22.25 Flash d'informations,

Cinéma : Angoisse, su Film espagnol de Bigas Luna (1987). Avec Zelda Rubinstein, Michael Lerner, Talia Paul. Cinéma : Matador. Film espagnol de Pedro Almodover (1985). Avec Assumpta Sema, Antonio Banderas, Nacho Martinez (v.o.).

LA 5

22.30

20.35 Histoires vraies. Mon bábé, mon amour (1- partie) 22.20 Débat : Mères porteuses, qui sont-elles ? Animé par Gilles Schneide 0.00 Journal de minuit.

M 6 -

20.35 Teléfilm : SOS otages.
De E. Arthur Kean, avec Ched Everett, War Deux petits voyous braquent une b 22.20 Téléfilm : Logiciel mortel.

De Henry Herbert, evec Simon Dutton,
Pamela Sue Martin.
Le Saint côtole de grands scientifiques.

23.55 Série : Portraits crachés.

0.20 Six minutes d'informations.

LA SEPT

20.00 Documentaire : Boogie Woogie, De Documentaire: La mort du grandpère, De Jacqueline Veuve.

22,30 Documentaire : Venise sauvée. D'An-

. Profession

COMPANY DE

CHARL MORN

Total September 1999 (September 1999) (S

THE PARTY OF THE P

iction of the state of the stat

A CALL OF THE REAL

4119799

FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. 21.30 Correspondances. Des nouv Belgique, du Canada et de la Suisse, 22.00 Communauté des radios publiques de langue française.

22.40 Nuits magnétiques. Reire Le roman des manuscrits. 0.05 Du jour au lendemain.

0.50 Musique : Coda. L'héritage enfoui de Tracy Chapman.

### FRANCE-MUSIQUE

20.30 (Concert en direct du Royal Albert Hall de Londres) : Portsmouth point (cuverture), de Londres): Portsmoutin point (cuverture), de Welton; Concerto pour plano et orchestre nº 1 en ut majeur op. 15, de Beethoven; La mort de Cléopâtre pour sopreno et orchestre, de Berlioz; Sinfonietta, de Janacek, par l'Orchestre symphonique de Londres, dir. Michael Tilson-Thomas; sol.: Maria Ewing, sopreno, Emmanuel Ax, plano.

23.07 Jazz club. En direct du Sunset à Paris 0.58 Les valses de l'été.

## Jeudi 13 septembre

Film français de Leos Carax (1986). Avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Pic-**CANAL PLUS** Les femmes adorent

> Les eaux printanières. Film Italo-français de Jerzy Skolimowski (1988). Avec Timothy Hutton, Nastassja Kinski, Valeria Golino.

15.10 Magazine : 24 heures (rediff.). 16.05 Cinéma :

Reporter blues; The Dick Tracy show. En clair Jusqu'à 20.30 -18.30 Dessins animes : Ca cartoon."

Présentés par Philippe Dana. 18.50 Top albums. 19.20 Magazine : Nulle part ailleurs.
Présenté par Philippe Gildas
et Antoine de Caunes.

20.30 Cinéma : Australia, 
Film belgo-franco-suisse de Jean-Jacques
Andrien (1988). Avec Fenny Ardent,
Jeremy kons, Agnès Soral. 22.25 Flash d'informations. 22.35 Cinéma : Karaté Kid,

Film américain de John G. Aviidsen (1986). Avec Noriyuki « Pat » Morita, Raiph Mac-chio, Tamiyn Tomita (vo). 0.25 Cinéma : J'aurais jamais dû croiser son regard. 
Film français de Jean-Marc Longval (1989).
Avec Nathalia Cardone, Smain, Luc Thiller.

LA 5

19.00 Journal images. 19.10 Jeu : Je compte sur toi. 19.45 Journal.

20.30 Drôles de sports. 20.35 Histoires vraies.
Mon bébé, mon amour, téléfilm de James
Steven Sadwith, avec Jo Beth Williams, John Shea (2º partie). Un procès déchirant.

22.20 Débat : Un enfant à tout prix. Animé par Gilles Schneider. 0.00 Journal de minuit.

M 6

18.54 Six minutes d'informations. 19.00 Série : La fête à la maison...

20.00 Sório : Madamie est servie. 20.35 Cinéma : On est venu là

19.25 Série : Rossanne. 19.54 Sb: minutes d'informations. pour s'éclater. U Film français de Max Pécas (1979). Avec Marco Pemin, Sylvain Green, Christina

٠,

Davis. ...
22.05 Téléfilm : Vol 755,
chantage à la bombe.
De Scott Hicks, avec Chris Haywood, Vincent Ball.
Parique pour un prélandu explosié. 23.40 Six minutes d'informations.

LA SEPT

18.00 Documentaire : Histoire de la bande dessinée (1).

18.25 Série : Objectif amateur (1).... 18,55 Documentaire : Tours du monde, tours du cle! (6).
De Robert Pansard-Besson.
19.50 Série : Grafic (Anders Zorn).

20.00 Documentaire : Histoire de la bande dessinée (2). 20.30 Série": Objectif amateur (2).

21.00 Théâtre : Oh ! Les beaux jours. Pièce de Samuel Beckett, evec Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault.

22.30 Le Concert gebouw Amsterdam : James Galway. 23.00 Documentaire : Tours du monde,

tours du ciel (7). 23.55 Série : Grafic (Harry Clarke).

## FRANCE-CULTURE

20.30 Festival d'Avignon 1990. Cabinet de lecture. 21.30 Profils perdus. acques Doucet. -

22.40 Nuits magnétiques. Relire la littérature ; Le roman des manus-0.05 Du jour au lendemain.

D.50 Musique : Coda. L'héritage enfoul de Tracy Chapman.

## FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du Théâtre des Champs-Elysées): Noctumes pour orchestre, de Debussy; Concerto pour piano et orchestre en sol majeur, de Ravel; Concerto pour orchestre, de Bartok, par le Chœur de Radio-France et l'Orchestre national de France, dir. Charles Dutoit; sol.: Martina Argerich, piano. 23.07 Nuite chaudes. De grands oiseaux de nuit.

0.58 Les valses de l'été.

Du lundi au vendredi, à 9 heures, sur FRANCE-INTER «ZAPPINGE» Une émission de redio qui perle de la télévision. Isemée par GILBERT DENOYAN et ANNECK CORFAN avec la collaboration du « Monde».

Audience TV du 11 septembre 1990 St Monde / SOFRES NIELSEN

|         | FOURTOC AVAILT                |             |               |              | _             | Ţ                 |              |
|---------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| HORAIRE | FOYERS AYANT<br>REGARDÉ LA TV | TF1         | A2            | FR3          | CANAL *       | LA 5              | M6 ;         |
| 12 14   |                               | S. Barbera  | Mec Gyver     | Actu. rég.   | 8. annonce    | Je compte sur tof | F. J. maioon |
| 19 b 22 | 43.4                          | 16,0        | 8,7           | 14,3         | 1,0           | - 1,2             | 2,3          |
|         |                               | Rose Fort.  | Mac Gyver     | 19-20 info   | Melle part,   | Journal           | Rossesse     |
| 19 h 45 | 48,0                          | 18,9        | 11,5          | 11,2         | 2,6           | 2.0               | 1,9          |
|         |                               | Journal     | Journal       | La Chasse    | Helle part.   | Joernal           | Med. servin  |
| 20 h 16 | 60,8                          | 25,6        | 16,0          | 8,3          | 2,7 `~        | 3,5               | 5,0          |
|         |                               | Les Ripoux  | 7 Mercandos   | La Goste Or  | L'Acces det.  | Patton            | Mission see  |
| 20 h 55 | .69,0                         | 32,2        | 17,0          | 8,1          | 5.8           | 5.4               | 4,3          |
|         |                               | Les Ripotex | 7 Moreoneiros | La Gousta Or | L'Arms fat.   | Passon .          | Mission occ. |
| 22.b 08 | 67,3                          | 23,2        | 17,7          | 6,4          | 6,3           | 4,8               | 4,0          |
|         |                               | Palb        | 7 Meroscaires | Şqir 3       | · East print. | Petton            | Annegas.     |
| 22144   | 48,6 .                        | - 45,7      | 22,1          | 5,2          |               | 5,5               | 1,8          |

Le Monde • Jeudi 13 septembre 1990 19

Commence that the

County of the second potent year on the second party is constituted by the second party is constituted by the second party is an accordance to the second party is a second party in the second party in the second party is a second party in the second party in the second party in the second party is a second party in the second party

Edonard, à Paris, le 30 juillet 1990.

ont la joie d'annoncer la naissance de

57, boulevard des Batignolles, 75008 Paris. M. Jérôme BINDÉ

sont heureux d'annoncer la naissance

Joséphine, le 4 août 1990.

75, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris. Philippe ALASSEUR

Jaconeline BOURGOIN-ALASSEUR. ont la joie d'annoncer la naissance de

Marie.

le 30 août 1990, à Saint-Germain-en

he, est-ce mig

a est le Kowen

ale ! Pres de Kes

A 44 CM.

1000

1000 400

P. J. S. B. 25.

1,100

1000

100

F11 11 12

2:7 2

. .- .

Atton .

317g+

50, avenue Hortense-Foubert, 78500 Sartrouville, ~ Juliane BARBIER-SAUCET.

Jean-Luc SAUCET,

ont la joie d'annoncer la naissance de

Pauline. à Oriéans, le 21 soût 1990.

**Mariages** 

M. ct M= Georges CLAVAUD, M= Jeanne DALET, M= Jeanne GINESTE, M= Christiane VALLE, M. ct M= Jean-Louis GINESTE,

sont heureux de faire part du mariage

Dominique et Pierre-Nicolas,

le 15 septembre 1990, & Osny (Val-Anne MARTINAT

Francois SOULIER sont heureux de faire part de leus mariage qui a été célébré le 8 septem-bre 1990.

78100 Saint-Germain-en-Laye.

**Décès** 

 M∞ Paul Albrieux,
 Jenn-Paul et Catherine Albrieux,
 Mario-France et Roger Alexandre, Geneviève et Georges Adam, Michèle et Philippe Guias, Yves et Marie Albrieux, Pascal et Marie-Françoise Albrieux, Catherine et Jean Bardoux, Vincent et Cécile Albricux, son épouse, ses enfants, ses trente petits-enfants et son arrière-petit-fils, Et toute sa famille, ont le chagrin de faire part du décès de

Paul ALBRIEUX,

rappelé à Dieu le 1= septembre 1990. La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'Intimité, le 3 septembre, à Poligny (Seine-et-Marne).

Une messe sera célébrée le 5 octobre, à 17 h 30, en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, Paris-16.

**MOTS CROISÉS** 

Altı 🧗 🐉 😘

IX

HORIZONTALEMENT

i. Ont un train special. - II. Envoyer

i. Ont un train spécial. — Il. Envoyer des fleurs. Partie de poulle. — Ill. Ancienne capitale dans une fle. Pas annoncé. — IV. En Chine, peut être assimilé à une borne. Ne se déplace pas sans mal. Grand, pour les bonnes œuvres. — V. En Ukraine ou au Texas. — VI. Une femme qui doit faire attention à ne pas se couper. — VI. Oui s'ast fair attendre. —

per. - VII. Qui s'est fait attendre. -VIII. Donne de la force. Lie. - IX. Une

Problème Nº 5346

123456789

- Les membres du conseil d'admi-

nistration,
Le directeur général
Et tout le personnel,
Les délégués, bénévoles et adhérents

Le personnel, Médecins et chercheurs de l'IDGS, ont la douleur de faire part du décès de

Marius AUDIER, président de l'Entraide des Bouches-du-Rhône, ent de l'Institut départem de gérontologie sociale, officier de l'ordre des Palmes académiques,

professeur honoraire de clinique médicale et gérontologie, président du Comité aide et assistance aux cardiaques, président de l'Académie provençale

du troisième âge initiateur de la gérontologie sociale à Marseille et des consultations médicales préventives pour personnes âxées.

survenu le le septembre 1990, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans,

et présentent leurs sincères condoéances à sa famille et à ses proches.

M. et M= Eric Bernard, M. et Ma Hans Smit. Erica et Marco Hensing, Michel, Fredericke,

Les familles Moulinier, Streichenberger, Ainsi que tous ceux et celles qui l'on entourée jusqu'aux derniers moments, ont la grande douleur de faire part du décès de

M≈ Aymé BERNARD, née Clande Streichenberger.

survenu la 10 septembre 1990.

Les obsèques auront lieu le jeudi 13 septembre, en l'église Saint-André d'Irl-gny, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui

M= Marrice DUPUYDAUBY décédée le 11 septembre 1990, à l'âge de

La messe de requiem sera célébrée le vendredi 14 septembre 1990; à 10 h 30, en l'église Notre-Dame d'Auteuil, sa

L'inhumation aura lieu ensuite à Ménestreau-en-Villetta (Loiret).

De la part de M. Maurice Dupuydauby, SOM ÉDOUX.

M. et M= Jacques Dupuydauby, M. et M= Jacques Fedon,

nues-Antoine Fedora Vianney Dupuydauby, Stanislas Dupuydauby,

ses petits enfants. Mª Nicole Pagenaud,

Priez pour elle. Ni fleurs ni couronnes.

Des dons peuvent être adressés au Cau mel de Bourges avec lequel elle était très liée (Carmel de Bourges, 6, rue du Puits-Noir, 18000 Bourges, CCP 181-35 C La

Le présent avis tient lieu de faire-part.

femmes qui savent bien faire mar-

VERTICALEMENT

1. Des gens qui font du porte à porte. - 2. Le lieu de naissance de la poésie lyrique. Apparu. - 3. Qui n'a rien passé. Bien cofffé, - 4. L'art de préparer les saucisses. - 5. Imiter les hirondelles. Pas révélée. - 6. Belle, dans une chanson. Qui a donc pu nous enrichir. - 7. Demi-tour. Agrément étranger. Un peu du nécessaire.

ment étranger. Un peu du nécessaire.

8. Un chien qui rapporte. - 9. Le grand nous fait changer de monde.
Utiles pour ceux qui veulent ménager leurs montures.

Solution du problème m 5345

Horizontalament

Culinaire. - II. Onéreuses.

4, place de Barcelone, 75016 Paris. 3, rue de Franqueville, 75116 Paris. 16, route de Louveciennes, - M= Jean Langlois-Meurinne,

M. et Me Gérard Langlois Meurinne, M. Aimery Langlois-Meurinne, M. et M∞ Christian Langlois-M. et Me Arnaud Langlois-Meurinne, ses enfants,

Damien, Aude, Iris, Hélène, Thomas, Noémi et Paul, les petits-enfants,

ont la douleur de faire part de la mor

JOHN LANGLOIS MEURINNE, ancien élève de l'Ecole centrale, chevalier de la Légion d'honneur,

survenue le 9 septembre 1990, à l'âge de

La cérémonie religieuse aura lieu le ven-dredi 14 septembre, à 15 h 30, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, 158, ave-nue Charles-de-Gaulle, à Neuilly-sur-Seine.

- Mrs Boris Melikoff. son épouse, Le professeur Jean Sassard et ses fils, Olivier et Thomas, M. et M= Michel Aurelle,

Antoine et Olivia, ses beaux-enfants et petits-enfants

Sa famille El ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

ML Boris MELIKOFF

survenu le 10 septembre 1990.

Seion la volonté du défunt, son corps a

Des dons peuvent être adressés au Fonds pour la recherche médicale à la Fondation de France, 40, avenue Hoche,

8, rue Théodore-de-Banville, 75017 Paris.

- LC: PFEIFFER, Leurs amis,

Monica,

le lundi 10 septembre 1990, tuée acciden-tellement sur l'autoroute de Vierzon.

La cérémonie religicuse aura lieu le ven-dredi 14 septembre, à 10 h 45, en l'église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye (place du Château).

L'inhamation aura lieu au cimetière

Famille Pfciffer, 4, rue Giraud-Teulon, 78100 Saint-Germain-en-Lave.

- Nîmes, Paris, Aix-en-Provence,

Montpellier.

Mª Bernard Adenis-Lamarre, ses enfants.

es entants,
et son petit-fils,
M\* Brigitte Picheral,
M. et M\* Jean-François Picheral
et leurs enfants,
et leurs enfants, M. et M= Henri Picheral

et leurs enfants, Mª Daniel Delord, ses enfants et petits-enfants, M. et M. André Picheral, leurs enfants et petits-enfants,

Les familles Delaly, Regy, Saurel, ont la grande tristesse de faire part du décès du

colonel Emile PICHERAL, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, croix de guerre 1939-1940, croix de guerre des TOE,

survenu le 24 août. 1990, à l'âge de quatre vingi-quatorze ans.

Selon ses volontés, les obséques reli gieuses ont eu lieu dans la plus stricte inti-mité, le lundi 27 août, en la chapelle du cimetière protestant de Nîmes.

e Observe celui qui est întègre et regarde celui qui est chroit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » (Psaume 37.)

38, rue Pierre-Semand, 30000 Nimes.

 M« Marcel Piponnier,
 Jean et Annick Piponnier, Françoise Piponnier. Anne-Laure, Isabelle et Florent, Les familles Derrien, Le Goff, Curtil, Isabelle et Florent ont la douleur de faire part du décès de

M. Martel PIPONNIER,

survenu 10 septembre 1990, dans sa qua tre-vings-treizième année.

La cérémonie religiouse sera célébrée le joudi 13 septembre, à 15 h 45, en l'église Notre-Dame-de-Bellevue, à Meudon.

AUTOMOBILE

Ford-France et la guerre des prix

Offensive sur les prix chez Ford-France qui, à la faveur du lancement de la nouvelle gamme Escort (et Orion), fait un pas supplémentaire dans le développement d'une stratégie mise en route voilà près de deux ans. En janvier 1988 déjà, la filiale française de Ford-Europe avait décidé de vendre la Fiesta, en finition de base son plus petit modèle, à un tarif unique, qu'elle soit à moteur à essence (1400 cm3) ou à moteur Diesel. Le but de

gazole, seul moteur du type dispo-

nible dans cette gamme à l'épo-

Aujourd'hui, Ford-France fixe un

même prix pour une Escort (deux

volumes, 3 ou 5 portes) et une

Orion (4 portes et coffre, donc 3

volumes) et ceta quelle que soit la cylindrée : 1 400 cm3 à assence

et carburateur, 1 600 cm3 à

essence et carburateur, 1 800

cm3 Diesel. Les seules variations

de prix concernent, en fait, les fini-

tions et la présence de l'injection

pour les voitures qui fontionnent au

Cette politique de tarifs est éga-

lement appliquée sur les options

les plus utiles, qui du coup bénéfi-

cient de coûts très raisonnables.

Par exemple, l'antiblocage des

freins par système électronique (5 500 F), la climatisation (6 000

«super», avec ou sans plomb.

survenu dans sa soixante et onzième année, le 3 septembre 1990, en son domi-cile. 24, rue du Midí, 94300 l'opération était de favoriser l'emploi et la distribution des groupes de 1 600 cm3 fonctionnant au

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte ntimité famihale, le 6 septembre 1990.

Se famille aunsi que tous ses amis expri-ment une profonde pensée pour son repos

Cet avis tient lieu de faire-part, M
 « Marie Claire Galperine, Mª Thérèse Souberbielle

 M~ Jacques Rapbo≷l, M. Pierre Raphael

M. et Mª Roland Raphaēl

ont la douleur de faire part du décès de

Jacques RAPHAEL

vice-président du groupement national des réfractaires et maquisards (section Nogent-Le Perreux),

et leurs enfants, M° Sophie-Laure Raphaël,

ल डटड काशियांड,

M. et M. Léon Souberbielle, M. et M. Jean Souberbielle, es enfants, M. Cyrille Galperine, Mª Natacha Galperine, M. et M<sup>o</sup> Alexis Galperine, M. Jean-Christophe Souberbielle,

Mª Fabienne Souberbielle. Vladimir et Nicolas Galperine, Vacumir et Nicolas Carpenne, ses artière-petits-enfants, M. le chanoine Raymond Bloy, Les famille Tichy, Sum et Krabbe, ont la douleur de faire part du décès de

M- Edouard SOUBERBIELLE

rappelée à Dieu, munie des sacrements de l'Eglise, le 9 août 1990, dans sa quatre-

Les obsèques ont en lieu dans l'intimité Saint-Martin-de-Meudon.

18 bis, rue du Général-Gouraud, 92190 Meudon.

- Marie-Paule Touzet, sus enfants et petits-enfants,
Mario-Françoise et Michel Legendre
et ieurs enfants,
Michel et Odile Touzet,
leurs enfants et leurs enfants

leurs enfants et leur petit-fils, Hélène et Jean-Pierre Piechaud t lours enfants, Sylvie et Hubert Bougault

et leurs enfants,
Dominique Touzet
et sa famille,
Henri et Marie-Jéanne Touzet, leurs enfants et petits-enfants, Et toute la famille.

ont la douleur de faire part du rappel : Dieu, le 4 septembre 1990, de

Maurice TOUZET Avocat honoraire

à la cour d'appel de Bordeaux,

dans sa quatre-vingt-douzième année. Ses obsèques ont été célébrées le jeud

6 septembre, en la cathédrale Saint-Ger a Je suis le chemin, la Vêrité et la Vie.

Crabé, 32700 Lectoure. Remerciaments

 Les familles Szulmajster, Celni-kier, de Robichon, Mathow, Carrère, très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion

M. Jekisjel SZULMAJSTER,

directeur de recherche au CNRS, chevalier dans l'ordre national remercient les fidèles amis et tous ceux qui se sont associés à leur deuil.

Messes anniversaires - Pour le 10 anniversaire du décès

Maximo BREGUET

une messe sera célébrée le jeudi 20 sep-tembre 1990, à 9 h 30, en l'église Saint-Merri, à Paris (4').

Nos abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de bien vouloir nous com-muniquer leur numéro de référence.

**CARNET DU MONDE** Renseignements: 40-65-29-94

Les avis peuvent être insérés

LE JOUR MÊME a'ils nous parviennent avent 9 h au siège du journal, 15, rue Falguière, 76015 Peris. Télex : 206 808 F. Télécopieur : 45-66-77-13.

Tarif de la ligna H.Y.

Toutes rubriques ..... 87 F Abonnés et actionnaires . 77 F Les lignes en capitales grasses sont tacturées sur la base de deux lignes. Les tiones en blanc sont obligatoires et facturées. Minimum 10 lignes.

F), la direction assistée (2 600 F). Une restriction toutefois dans ce demier cas : le 1 800 cm3 Diesel ne peut recevoir la direction assistée en même temps que l'air Ainsi armée la nouvelle gamme

de voitures moyennes produite per Ford-Europe devrait tenir sa place dans le créneau visé (il représente 23 % du marché total français) et prendre quelque 10 % du volume distribué, soit 55 000 véhicules (59 000 Escort et Orion ont été vendues en France en 1989). Sur le plan technique, aucune

amélioration exceptionnelle n'apparaît sur la nouvelle gamme. Les atouts, outre les prix, portent sur l'habitabilité, sur le comportement routier qui gagne des points avec l'empattement qui a pris de nouvelles dimensions. On regrettera la paresse du 1 600 cm3. Ne parlons pas des versions à catalyseur dont le tempérament poussif peut-être en derniere ressource corrigé par le maniement frénétique de la boîte de vitesses, ce qui n'est jamais recommandé quand on veut limites sa consommation.

Les tarifs : Escort, 3 portes, 1 600 cm3 (7 cv), 75 900 F; Escort, 5 portes, (5 ou 7 cv), 75 900 F en finition CLX, En finition GL: 77 400 F. En finition GHIA, 79 800 F. Orion, 4 portes mêmes tarifs. Avec l'injection, 82 000 F et 88 000 F.

14 h 30, metro Louvre-Rivoli

« Hôtels et église de l'île Saint-

Louis », 14 h 30, sortie métro

Saint-Paul (Résurrection du Passé).

Germain-des-Prés », 14 h 45,

métro Saint-Germain-des-Prés

« Le quartier ancien de Saint-

« Hôtels du Marais spécialement

ouverts. Passages, ruelles insolites, jardins, plafonds et escaliers incon-

nus. Itinéraire curieux qui décou-

vre l'intérieur des demeures des

personnages illustres, de C. Clau-

del à L. Mallet », 14 h 45, sortie metro Saint-Paul (I. Hauller).

(C. Merle).

(M. Banassat).

PARIS EN VISITES

**JEUDI 13 SEPTEMBRE** « De l'ilôt Saint-Gervais au vill'intérieur de la pyramide »,

lage Saint-Paul », 14 h, 44, rue François-Miron (Sauvegarde du Paris bistorique).

« L'Opéra Bastille », 14 h 15, métro Bastille, sortie rue de la Roquette (Tourisme culturel). « Versailles : le quartier Saint-Louis », 14 h 30, à la cathédrale Saint-Louis (Office de tourisme).

« De la place des Fêtes au Pré-Saint-Gervais », 14 h 30, métro Place-des-Fêtes (Paris pittoresque et insolite). « Le Marais : de la place des

Vosges à l'hôtel d'Angoulème-La-moignon en passant par les plus grands hôtels », 14 h 30, 1, place des Vosges, angle rue de Birague (E. Romann). « Hôtels, jardins et ruelles du Marais », 14 h 30, métro Saint-

Paul-Le Marais (Lutèce-Visites). « Les salons de l'Hôtel-de-Ville », 14 h 30, métro Hôtel-de-Ville, sortie rue Lobau (Art conférences).

« Le Palais de justice en acti-vité », 14 h 30, devant les grilles du Palais (M. Pohyer). « Le Louvre : des fortifications à

« Le Palais du Luxembourg, siège du Sénat », (carte d'identité, inscription au 42-26-60-52), 15 h. 15 ter, rue de Vaugirard (D. Bouchard).

« Exposition : Des artistes à la Coupole Montparnasse, au musée Bourdelle », 15 h, musée, 16, rue Antoine-Bourdelle (Paris et son histoire).

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985)

Directeur de la rédaction : Daniel Vernet Administrateurs délégués : Antoine Griset, Nelly Pierret Rédacteurs en chef : Bruno Frappat, Jacques Ámalric, Jean-Marie Colombani, Philippe Herreman, Robert Solé

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 16, RUE FALGUIÈRE, 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 ; Telex 206 806 F

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 49-60-30-10; Telex 261311 F MONDSIR

ADMINISTRATION:



GARAGE ROOSEVELT 37/46 qual de Pdr-Romeryk 72130 kgy-TEL, (1) 45.54.97.40

relation. Qu'on n'a pas du tout salsi. - X. Vient parfois du fond. - XI. Des

**GUY BROUTY** 

Varticalement

1. Confiturier. 2. Uneu. Anobli. – L'àvres. Unis. – 4, Ire. Da. Et. – J. Nattoyage. – 6. Au. Irène, Lu. – Lissant. Soir. – 8. Ré. Reid. Pan. –

.

Pour permettre à Antenne 2 d'être diffusée sur les satellites français TDF 1 et TDF 2, et renouer le front franco-allemand autour de la norme D 2 MAC, de difficiles négociations sont en cours de chaque côté du Rhin. La nouvelle panne de TDF1 vient les compliquer, car il faut trouver une solution de rechange pour la diffusion de Canal Plus.

lemand qui doit se tenir les 17 et 18 septembre à Munich, le ministre des postes et télécommunications alle-mand. M. Christian Schwarz-Schilling, s'est employé à réduire les réticences de certains opérateurs vis-à-vis du D2 MAC (le Monde du 28 avril), norme transitoire qui doit préparer l'avènement de la télévision haute définition. Réunis fin août, administration, chaînes de télévision et industriels de l'électronique ont esquissé un accord global. Il prévoit que le satellite de télévision ouest-allemand TV Sat 2 utilise la norme D2 MAC en intégrant ses derniers développements, notamment le format d'écran large (dit seize-neuvièmes) déjà adopté par les Français. Afin de motiver davantage les chaînes publiques ARD et ZDF, Bonn souhaite convaincre les Lander - responsables de la politique audiovisuelle en RFA - de diffuser sur TV-Sat 2 les deux

chaînes elles-mêmes et non plus leurs programmes dérivés conçus spéciale-ment pour le satellite, Eins-Plus et Drei-Sat. Ce changement permettrait d'arroser l'est de l'Allemagne unie avec les programmes publics les plus regardés à l'Ouest, au côté des chaînes privées RTL Plus et Sat-Eins.

L'accord prévoit également un effort des industriels, dont Thomson, Philips, Grundig et Nokia. Ceux-ci mettraient rapidement sur le marché des équipements D2-MAC à des prix compétitifs, et verseraient une contribution financière pour aider la Bun-despost-Telekom à baisser ses tarifs de location des canaux satellitaires de TV-Sat, au prix de 2 millions de marks par an pendant quatre ans. Le Bundespost, outre cet effort financier, adapterait ses réseaux câblés au D2 MAC avec écran large, pour y diffuser les programmes de TV Sat 2, mais aussi les programmes en clair des satellites français TDF 1-TDF 2, des le SEDT dont la SEPT.

En contrepartie, Bonn attend que soit exaucée sa demande du dernier sommet franco-allemand, la disfusion sur TDF1-TDF2 d'une chaîne grand public en clair. Côté français, l'idée de remplacer sur TDF1 et 2 la chaîne germanophone payante Première (filiale de Canal Plus, Bertelsmann et Kirch) par Antenne 2 a fait son chomin (le Monde du 4 septembre). Et le CSA als mettrait sulle opposition CSA n'y mettrait nulle opposition. Mais Première, en échange de son effacement du paysage français, sou-

haite obtenir le dernier canal disponi-ble sur TV-Sat 2.

Or ce cinquième canal, réservé or ce cinquieme canal, reserve depuis longtemps aux Lander regrou-pés autour de la Rhénanie-Westpha-lie, est très convoité. La WDR, le plus puissant des organismes publics régionaux de télévision qui composent l'ARD, prépare pour lui une chaîne culturelle, concurrente potentielle de la SEPT. La Bundespost verrait d'un bon œil ce canal affecté à seize radios numériques, que le CSA avait refusé d'accueillir sur TDF1. La décision de libérer ce canal appartient donc en fait à M. Johannes Rau, ministre-pré-sident du Land de Rhénanie-Westphalie, auquel les dirigeants de Pre-mière ont formulé leur demande.

Le dénouement espéré des pouvoirs publics français et allemands, qui ver-rait un front commun ressoudé en faveur du D2 MAC, n'est donc pas assuré. Car les gouvernements, loin de pouvoir décider seuls, doivent négocier tant avec des autorités indé-pendantes (le CSA français) qu'avec des exécutifs régionaux (en RFA) ou des opérateurs privés. L'ARD, la pre-mière chaîne allemande, a subordonné son accord à l'approbation des Lander, dont elle dépend. Et l'ensem-ble du dispositif suppose la montée sur le satellite TDF1 d'Antenne 2, dont le financement (entre 100 et 200 millions de francs annuels) n'est pas résolu, même si Première accep-tait de lui céder la place.

MICHEL COLONNA D'ISTRIA

## La nouvelle panne de TDF 1 pourrait conduire à redistribuer ses canaux

Les problèmes techniques rencontrés par l'un des tubes émetteurs du satellite de télévision directe TDF 1 (le Monde du 12 septembre), s'ils n'affec-tent pas dans l'immédiat la diffusion des programmes, pour-raient conduire à une réaffectation des canaux du système TDF 1-TDF 2 entre les différentes chaînes de télévision et de radio concernées. Canal Plus, auquel le CSA avait attribué le canal 17 en même temps que Radio-France International, sa trouve en effet maintenant disposer d'un émetteur fonctionnant sur TDF 2, mais non complètement sécurisé par un émetteur jumeau sur TDF 1. Or la chaîne cryptée, tout en maintenant son engage-ment en faveur de la nouvelle norme D2 MAC et de l'exploitetion commerciale des deux satellites, souhaite conserver son niveau de sécurité initial (un canal fonctionnant sur chaque satellite, ce qu'on appelle une sécurisation « externe »). Elle a donc demandé au CSA de trouver une solution à ce problème. ll y a plusieurs hypothèses,

teurs, l'un d'entre eux servant de secours « interne » à l'un des canaux, et chaque canal ayant son alter ego sur l'autre satel-lite. Deux des tubes de TDF 1 sont l'un completement en panne, l'autre présentant des anomalies. Canal Plus pourrait obtenir un canal avec sécurisation € externe » si une autre chaîne acceptait de se conten-ter d'une sécurisation «interne» à l'un des satellites.

des canaux entre leurs titulaires

actuels. Chaque satellite com-

porte en effet six tubes émet-

A plus long terme, la nouvelle défaillance de TDF 1 incite à accélérer la définition de la génération de satellites qui doit relayer TDF 1 et TDF 2. Le mission confiée à M. Gérard Eymery sur cette question doit rendre ses conclusions à l'automne. Car le risque de lancer l'exploitation commerciale du système, s'il est important pour les opérateurs, l'est aussi pour le public en général : vers qui se retournerait-il si ses propres investissements, dans 'achat d'une antenne notamment, se révélaient rapidement M. C. 1.

d Havas satisfait de l'accord

Carat-Eurocom et prêt à investir dans le cinéma. - « En association

avec Canal Plus, nous préparons activement la mise en place d'une

société de production cinématogra-

phique, au plus tard pour la fin du premier trimestre 1991 », annonce

dans un entretien au Figaro du

12 septembre M. Pierre Dauzier,

PDG d'Havas. A propos de l'inter-

diction du rapprochement en France entre sa filiale Eurocom et

Carat dans l'achat d'espaces (le

Monde du 5 septembre), M. Dau-

zier donne une définition large des

des finances, en déciarant : « Je pense que la plupart des supports

Le premier « Paris Screenings »

Les professionnels de l'audiovisuel organisent la promotion des programmes français

Pour la première fois, les professionnels français de l'audiovisuel organisent leur propre marché, le «Paris Screenings», qui se tiendra du 10 au 12 décembre au CNIT de La Défense. Ce marché présentera près de sept cents heures de pro-grammes à vocation internationale, Alors que d'autres pays comme la RFA organisent de telles rencontres depuis vingt ans, la promotion de la diffusion internationale des productions françaises avait jus-qu'alors fait l'objet de peu d'initiatives. Un retard du à l'éparpillement de la production entre de multiples petites sociétés, et à une certaine inadéquation des procertaine inadequation des pro-grammes pour l'exportation (pro-blémes de langues ou de formais). Quarante sociétés françaises publi-ques (A2, FR3, l'INA, la SEPT...) ou privées (TF1, UGC...) présen-teront leurs programmes. La majo-cité des cent cinquante distriburité des cent cinquante distributeurs étrangers attendus viendra des pays nordiques (Suède, Dane-mark, Finlande), dotés de nom-breuses chaînes cáblées mais de peu de production locale. Ce premier « Paris Screenings » est organisé par Paris Globe Communication, et soutenu par plusieurs ministères, organismes publica ou syndicats professionnels

songe aussi à internationaliser le capital d'Havas : souliguant que les investisseurs étrangers détiennent aujourd'hui 11 % du capital, M. Danzier estime que a nous pourrions aller plus loin ».

Diamandis (Hachette) ralentit la parution du magazise américain Memories. – Diamandis (fifiale américaine de Hachette) a décidé de ne faire paraître son nouveau magazine Memortes que deux fois par an, et non tous les deux mois. Lancé en 1989, Memories est consacré à l'histoire. Le fléchissement général des ressources publicitaires de la presse américaine (- 3,3 % au premier semestre 1990) a imposé le ralentissement de sa parution, aucun acheteur

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94862 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tel.: (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261,311 F

Le Monde

PUBLICITE

Françoise Huguet, directeur général hilippe Dupuis, directeur commercis Micheline Oerlemans,

5, rue de Mouttessuy, 75007 PARIS Tél.: (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71

Telex MONDPUB 206 136 F

## Accord entre les syndicats et la direction

## Une centaine d'emplois « préservés » à la SFP

française de production ont conclu, mardi 11 septembre, une série d'accords « préservant » une centaine d'emplois menacés par le plan de restructuration de l'entreprise présenté le 13 juin demier. Le PDG de la société, M. Jean-Pierre Hoss avait alors annoncé la suppression de cinq cents ment de l'essentiel des activités à Brysur-Marne et un ambitieux nian d'investissements (le Monde du 15 juin).

C'est le volet social de ce plan qui est entré mardi en application après la signature des accords syndicats-direction. La charge salariale de l'entreprise diminuera effectivement d'un quart, mais le nombre de licenciements nécessaires pour y parvenir trois cents à l'origine – a été réduit d'une centaine. Des départs volon-

Syndicats et direction de la Société dans d'autres sociétés de l'audiovisuel public ainsi que la transformation d'un certain nombre de contrats à plein temps en contrats à mi-temps viendront en effet s'ajouter aux deux cents départs en préretraite initialement prévus. M= Jean-Pierre Soisson, la femme du ministre du travail, et M. Jean-Claude Héberlé, ancien emplois sur deux mille, la fermeture PDG d'Antenne 2, dont les syndicats étaient salariés de l'entrenrise sans v collaborer - sont licenciés avec indemnités (le Monde du 23 août).

Dans un communiqué, le ministre de la communication, Me Catherine Tasca se félicite « de cette étape très positive dans le dialogue social» et « de l'esprit constructif manifesté de part et d'autre». La SFP, ajoute le ministre, « va pouvoir s'engager dans la voie de la modernisation et prendre une place essentielle dans l'ensemble taires, une quinzaine de reclassements de la production audiovisuelle fran-

çaise et européenne». C'est tout le pari. Il reste en esset à M. Hoss à mettre en œuvre les autres volets de son plan de redressement. Ceux-ci passent d'abord par la recapitalisation de l'entreprise. Fin juillet, l'Etat a essacé les 940 millions de francs de pertes cumulées depuis 1983 par la société – dont 383 millions de déficit l'an dernier pour un chiffre d'affaire inférieur au milliard de francs. IVI. MOSS OF nouveaux actionnaires d'ici la fin de

Cela passe aussi par la mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise et le développement de nouvelles activités. Ainsi, les techniciens de la SFP sont autorisés depuis le 1ª août dernier à tourner des films de cinéma, même lorsque leur société n'en est pas coproductrice. L'entreprise et ses responsables n'ont plus le droit à l'er-

## Le magnétoscope « mange pub »

qui impliquent une reaffectation

Mitsubishi a rallumé la guerre de la publicité au Japon. La firme électronique a mis en effet sur le marché un magnétoscope qui enlève automatiquement la publi-cité coupant les films enregistrés à la télévision. Performance rendue possible par certaines fluctuetions du signal qui identifie le début et la fin des écrans publicitaires à la télévision japonaise.

L'appareil, qui pour 600 dollars japonals, est rapidement devenu la bête noire des diffuseurs pri-vés. Pour défendre leurs annoncours et leurs ressources, les chaînes ont mis au point une riposta électronique capable de perturber les magnétoscopes emange pub ». Mitsubishi e songé un moment à contre-attaquer en perfectionment son système, mais la parspective d'une guerre pro-longée evec les télévisions pri-vées a découragé les dirigeants

La magnétoscope «Autocut» à pourtant réussi à relancer les vantes d'appareils vidéo, qui avalent chuté de 10 % en un an au Japon, Les études menées par Mitsubishi pour trouver une solution à la saturation du marché montraient que la moitié des vidéophiles utilisaient la touche d'avance rapide pour sauter les écrans publicitaires coupant les

## PARIS

Mis en place le 11 septembre

Les «axes rouges» activent la circulation dans la capitale

Le quai Malaquais, l'avenue du Général-Leclerc vides ou presque de voitures en stationnement à 8 h 30 mardi matin 11 septembre : les automobilistes parisiens avaient obtempéré aux interdictions de stationner dans la capitale. Sur les 27 kilomètres d'«axes rouges» où, désormais, tout stationne ment et même, sur certains troncons, tout arrêt sont interdits (le Monde du 7 septembre), les 120 agents de police chargés de veiller au respect du règle-ment constataient eux-mêmes que les couloirs de bus et les voies latérales étaient déjà largement débarrassées des voitures « ventouses ». Les poli-ciers avaient d'ailleurs pour consigne d'être plus « pédagogues » que répres-sifs pendant deux jours. Mais jendi, les comjournes que des sociétés privées camions-grues des sociétés privées devraient procéder aux enlèvements immédiats des véhicules en stationnement. Il en coûtera aux contrevenants une amende de 230 F (de 900 F si l'infraction est constatée sur un couloir de bus), et 450 F de frais de fourrière plus 21 F de frais de garde par jour.

D'ores et déjà la Mairie de Paris estime que les automobilistes qui ont emprunté les axes rouges mardi ont gagné « en moyenne, vingt pour cent sur leur temps de parcours ». Les Verts de Paris-Écologie continuent de contester le bien-fondé de la mesure et ont organisé une manifestation mardi en fin d'après-midi entre les Halles et Bezubourg, ils considèrent qu'elle va provoquer de «nouvelles maisances» et ils craignent la « quasi-exclusion des livreurs qui préfigure peut-être celle de



RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15. RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-65-25-99 Télex: 206.808 F

Edité par la SARL le Monde Danée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principant associés de la société : « Société civile « Les rédacteurs du Mande », Association Hubert-Beuve-Méry » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises,

M. André Fontaine, gérant.

et publication, p. 57 347 ESSN 10391-2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33

Le Monde **TÉLÉMATIQUE** osez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

Reproduction interdite de tout article sauf accord avec l'administration

**ABONNEMENTS** Még, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél.: (1) 49-60-32-90 SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS
LUXEMBOURG Voie normale-CEE 3 mois 400 F 572 F 798 F 6 meis 780 F 1 123 F 1 560 F 1 28 . 1 400 F 2 886 F 2 960 F

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus . ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO SERVICE A DOMICILE:

Pour tous renseignements: (1) 49-60-34-70 ments d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à er leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

| moció a mocinie. |          | _   |       |     |
|------------------|----------|-----|-------|-----|
| BULLETI          | N(D'ABON | INI | = \// | ENT |
|                  |          |     | 7.1   |     |

| Defice chaiste: 2 mais                                        | o mois 🛘                | 1 an      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Nom :                                                         | Prénom :                |           |
| \dresse :                                                     |                         |           |
|                                                               | Code postal:            | 1         |
| ocalité :                                                     | Pays                    |           |
| ocalité :<br>enillez groir l'obligeance d'écrire tous les nom | Il propres en capitales | d'imprime |
|                                                               |                         |           |

POUR RETROUVER **VOTRE FORME** PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE: CORTEXYL

Cortexyl est un antiasthénique dit psychostimulant: il est donc indiqué dans les asthénies fonctionnelles avec fatigue intellectuelle.

Contre-indications: grossesse, allaitement. Ce médicament contient du sodium : à éviter en cas de régime limité en sel. Demandez conseil à votre pharmacien.

94, rue Edouard-Vaillant 92300 Levallois-Perrei

**SOEKAMI-LEFRANCQ** laboratoires



And the second s



POUR ET CONTRE L'AUTHENTICITÉ MUSICALE

# Les modernes se renvoient la balle

Nijinski dans «Jeux» en 1913.

Le 30 mai 1913, un membre de l'Institut questionne graphie du même Nijinski qui avait provoqué les cris Debussy: «Est-il vrai qu'une œuvre barbare a été créée d'orfraie de la vieille garde, offensée par tant d'impudeur. hier soir au Théâtre des Champs-Elysées?» «Barbare! sans doute, mais, le Sacre du printemps de monsieur Stravinsky a tout le confort moderne!», hii répondit avec une pointe de jalousie le célèbre, mais toujours décrié, compositeur.

On sait aujourd'hui que la bataille du Sacre - digne de celle d'Hernani en 1830, - fut provoquée par la chorégraphie de Nijinski avant que de l'être par la musique du graphie de Nijinski? Une compagnie américaine, le jeune compositeur russe, comme on a appris que cette Joffrey Ballet, a entrepris de la reconstituer. Grenade l'a répartie étincelante de Debussy était apocryphe.

Jeux, poème dansé de Claude Debussy dans une choré- Rey, page 25).

Jetés les décors inspirés des contes et légendes de la Russie éternelle, oublié le ballet romantique, les ports de bras crémeux : Vatslav Fomitch Nijinski venait d'inventer la danse moderne, le minimalisme et l'art primitif.

Pour des oreilles non préparées, la musique de Stravinsky n'a rien perdu de sa modernité. Mais la chorévue. Grenade l'a applaudie. Elle vient cette semaine au Quinze jours plus tôt, les Ballets russes avaient créé Théâtre des Champs-Elysées (lire l'article d'Anne

Pierre Boulez appréciera-t-il cette recréation? Résolument tourné vers l'avenir, il refuse de monter dans la machine à remonter le temps. Davitt Moroney et Olivier Baumont, deux jeunes clavecinistes bien dans leur siècle, lui répondent (lire pages 22 et 23).

De ses activités à travers le monde, Pierre Boulez a ramené quelques idées sur l'organisation de la musique en France. Elles rejoignent, sur plus d'un point, celles de Michel Schneider, le directeur de la musique et de la danse (lire page 24). On n'en finit pourtant pas de compter les points marqués par les protagonistes de la bataille musicale la plus achamée de ces dernières années.

ALAIN LOMPECH

DANSE L'antiquité slave de Nicolas Roerich 25



Le scandale du Sacre du printemps fut une aventure à trois. Nijinski, le chorégraphe : Stravinsky, le musicien; et celui dont on oublie souvent de signaler le rôle-clé: Nicolas Roerich, qui signa les décors. Peintre, mais aussi archéologue, spécialiste en matière d'antiquité slave, proche de Rabindranath Tagore: Roerich, l'inconnu d'une exposition, mise sur pied par la Fondation Drouot, parallèlement aux représentations du Sacre du printemps reconstitué.

THÉATRE

## Planches d'automne



A l'exception d'une poignée de salles courageuses, le . théâtre avait pendant un long mois déserté la capitale. Toutes les portes se sont ouvertes en même temps pour une saison plutôt appétissante, même s'il est encore trop tôt pour décider de sa qualité. En quelques lignes, des repères pour essayer de ne pas perdre

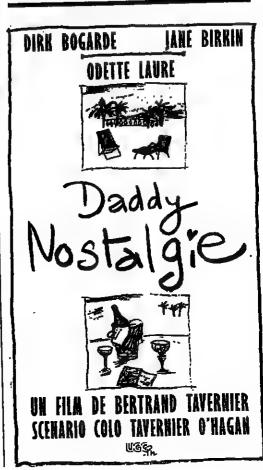

Le prompt charles

Les profesions de l'audiories OFFERENCE IS NOT des programme les

وجيدة مسيس

a a ... to the targette and

Le Monde

# Furia française

Pierre Boulez est en profond désaccord avec l'action de la direction de la musique. Son rôle à la tête de l'IRCAM et sa place dans la vie musicale déclenchent des polémiques violentes. Chef d'orchestre, il constate le peu de rayonnement des interprètes français à l'étranger. Compositeur, il répond à ceux qui lui reprochent son enfermement esthétique.

« Quelle est, au juste, la cause de rotre violent différend avec le directeur de la musique?

- Il ne s'agissait aucunement de violence, mais de mettre en évidence, tout à fait objectivement, de graves manques et lacunes. Je voyais la Cité de la musique de La Villette laissée en friche : réflexion inexistante sur les buts, aucune cohésion recherchée entre les futurs utilisateurs, dossier suivi de loin, chantier laissé à lui-même, manque total de sensibilisation à l'urgence des problèmes. Prenez l'exemple du Centre Pompidou: il a ouvert ses portes au public en janvier 1977, mais tous les directeurs étaient nommés depuis 1972. Il y a eu constamment dialogue entre les différents directeurs, comme entre directeurs et architectes. L'IRCAM a ainsi été construit en fonction d'une définition de ses objectifs et de ses besoins. Pour La Villette, j'ai eu des échanges avec l'architecte, Christian de Portzamparc, à titre tout à fait personnel, mais il n'y a eu aucune initiative réellement professionnelle de la part de la direction de la musique. J'ai alors fait part à Jack Lang de mon inquiétude. Grâce à lui, la situation s'est peu à peu éclaircie et maintenant il y a des responsables nommés par lui pour mener à bien construction et présiguration. (Le Monde des 3 et 14 février 1990.)

Quels que soient les reproches que vous formulez à l'encontre du directeur de la musique, on est blen obligé de constater qu'amputée comme elle l'a été, bien avant son entrée en fonction, la Cité de la musique va être beaucoup plus difficile à animer, et perdre beaucoup de son sens.

- Le projet originel était une grande cité de la musique qui comprenait l'Opéra, trois salles de concert, le musée et le Conservatoire. La décision initiale de déménager l'Opéra à la Bastilie a éloigné en partie les organismes de pédagogie des organismes professionnels. Cette conséquence s'est trouvée renforcée par l'obligation budgétaire de ne construire qu'une seule salle de taille moyenne, décision prise en 1982. Jack Lang m'a alors proposé que l'Ensemble InterContemporain partage cette salle avec le Conservatoire. Il nous offrait ainsi une maison dont nous avions bien besoin. Depuis sa fondation, l'Ensemble InterContemporain répète dans des salles totalement inadéquates, dépend du bon vouloir de différents théâtres d'accueil pour sa programmation. Il nous est difficile de fidéliser un public condamné à nous suivre dans nos transhumances.

» J'ai proposé au ministre d'offrir une contrepartie pédagogique aux élèves du Conservatoire lors des sessions exceptionnelles. Par ailleurs, ce ne sont pas les douze ou quinze concerts que l'Ensemble pourra donner dans cette salle qui, ajoutés à la dizaine de

manifestations du Conservatoire, peuvent remplir le calendrier d'une saison. Il faut mettre au point un plan d'occupation, penser à des maquettes artistiques, définir une politique. Depuis 1982, ou 1983, à peu près tous les conseils d'administration de l'Ensemble InterContemporain témoignent de mon désir de voir nommer un directeur, et une équipe, à la tête de cette salle afin qu'elle acquière une existence autonome qui n'est pas inscrite dans les étoiles.

- L'appul pédagogique fourni par l'Ensemble InterContemporain aux élèves du Conservatoire est une chose tout à fait intéressante, qui ne peut cependant se comparer à celui qui aurait pu être apporté par un grand orchestre symphonique. Finalement, on déménage simplement le Conservatoire à La Villette dans un bâtiment nouveau, plus moderne. Était-ce ce que l'on

- Le manque de passerelles entre vie pédagogique et vie professionnelle se fait toujours sentir. L'Inter-Contemporain peut prendre en charge tout un répertoire que l'orchestre symphonique ne touche pas; en ce sens, les deux organismes sont complémentaires. A quoi il faudrait ajouter, si l'on voulait être complet, un ensemble spécialisé dans la musique ancienne. Tout cela se situe sur un plan d'égale importance. On ferait bien de prendre exemple sur ce qui se passe dans des villes américaines comme Cleveland ou New-York. Le New York Philharmonic est à côté de la Juilliard School, l'Orchestre de Cleveland, à côté du Cleveland Institute of Music.

- Cela étant, l'organisation de la vie musicale américaine n'est en rien comparable à la nôtre. Aux Etats-Unis, les musiciens d'orchestre ne sont pas engagés à vie, ils doivent sans cesse faire leurs preuves. Ne se heurteralt-on pas ici à une levée de bouclier des syndicats qui verraient d'un mauvais œil une surcharge de travail et des élèves, même avancés, participer à des

- N'ayez aucune illusion au sujet des syndicats americains : ils n'ont pas moins d'influence qu'en Europe sur la profession. Cela dit, on ne prend pas de telles décisions dans la solitude de son bureau. Il faut commencer par des échanges de points de vue avec des musiciens qui possèdent, pour la plupart, une grande expérience pédagogique et ne rien imposer de façon arbitraire. En 1985, quand Marc Bleuse était directeur du Conservatoire, nous avons tenté cette expérience aux Fêtes musicales de Meslay. Mes musiciens, loin de s'opposer à une telle démarche, y ont participé avec beaucoup d'intérêt et d'intensité. Ils ont travaillé constamment en «double conduite». Je ne sache pas que les syndicats se soient jamais opposés à ce type d'enseignement pratique, et je ne vois pas à quel titre, ni pourquoi, ils le feraient.

- Les musiciens de l'Ensemble InterContemporain n'ont pas tout à fait le même type de comportement que ceux d'autres formations. C'est un ensemble de solistes géré de façon professionnelle, administrativement et musicalement. Ce n'est malheureusement pas le cas de tous les orchestres français.

Ange ou démon? Pierre Boulez n'est, sans doute, l'un ni l'autre, mais de à l'étranger une certitude :

ses activités il s'est forgé il faut travaille et encore travailler pour que la France musicale sorte de l'infernale spirale du



- Il est souveut reproché aux musicieus d'orchestre français de mai se conduire, d'être inattentifs. Mais a-t-on jamais vo un orchestre « jeter » un chef d'orchestre compétent et respectueux?

- Bien sûr que non! Pour être accepté, il suffit, avant tout, de connaître son métier, et d'avoir à sa disposition une administration professionnelle et vigilante. Il serait très opportun que, dans les écoles d'aden général. La musique n'est qu'un exemple des difficultés de gestion. Il y a des personnalités exceptionnelles qui maîtrisent le domaine théâtral ou musical, voire les deux, mais on ne les rencontre pas tous les iours: elles sont souvent le produit hasardeux d'une inclination individuelle, d'autant plus que ce choix de carrière ne facilite certes pas l'avancement d'un fonctionnaire, aussi brillant soit-il. On présère, dans ce but, aller aux finances ou aux affaires étrangères, qui ont un «rendement» bien plus immédiatement grati-

 Il est curieux de constater que les formations qui fonctionnent le mieux en France, celles dont la qualité est an plus hant niveau, sont souvent hors institution. les Arts florissants de William Christie on la Chapelle royale de Philippe Herreweghe, par exemple. Même si vous n'appréciez guère l'interprétation de la musique ancienne à l'ancienne...

 Détrompez-vous : vous m'avez mal compris. Je n'admets pas qu'on appelle authentique ce qui est, en réalité, un essai de reconstitution. Appelleriez-vous authentique le mobilier Henri II fabriqué en 1900?



et DAVITT MORONEY

OUT compositeur reste le responsable primordial de son œuvre. Le musicien qui pense pouvoir délaisser les choix d'un compositeur aussi précis et méticuleux que Bach, par exemple - ou qui voudrait les corriger, - court le risque de se considérer comme plus important que lui. Quand bien même Bach se serait « trompé », son éventuelle erreur aurait plus de valeur artistique qu'une prétendue remise à jour de l'œuvre. « La volonté du compositeur est pour nous l'autorité suprême. » (Nikolaus Harnon-

Ce respect comporte en général trois éléments : la recharche d'un texte musical fidèle aux intentions du compositeur, des sonorités instrumentales précises qu'il a entendues et voulues, ainsi que du style de jeu qu'il affectionnait. En se référant à ce que nous pouvons redécouvrir, reconstituer ou bien deviner de sa volonté nous tentons d'exprimer tout le potentiel émotionnel de sa musique. N'est-ce pas une approche naturelle et same que d'avoir une confiance absolue en ses choix? Certes, beaucoup de questions resteront à jamais sans trouver de réponse définitive, mais ce n'est pas une

raison pour ne pas tenir compte des données que nous connaissons déjà, et pour en chercher constamment de nouvelles. Il s'agit d'un point de départ qui va nourrir l'imagination de l'interprète.

» Ces données musicologiques - pourquoi un musicien aurait-il peur de ce mot? - n'annihilent pas la part de créativité de l'interprète, mais génèrent plutôt vie et liberté. La liberté induite par l'ignorance n'est-elle pas moins riche que celle qu'offre la connaissance?

» Au nom de cette connaissance historique, certaines interprétations ont reçu à tort le label d' « authentiques ». Notion un peu chimérique qui indique une chose immobile, définitive. Elle ne saurait être en rapport avec la nécessité artistique d'effectuer un travail constamment remis en cause. La plupart des musiciens pratiquant le répertoire dit ancien n'aiment pas le mot authentique tel qu'on l'entend habituellement. Ils recherchent plutôt un autre type de vérité : «Lorsqu'on parvient à convaincre, on donne une impression d'authenticité, lorsqu'on s'efforce d'être authentique, on ne pourra jamais convaincre... La musique se dérobe par ellemême à toute fixation. » (Gustav Leonhardt.)

» Peu de gens aujourd'hui, comme c'était le cas couramment au dix-neuvième siècle, défendent l'idée d'un progrès de sensibilité ou de style ; les arts des époques antérieures ne sont pas moins parfaits ou moins aboutis que ceux des périodes plus récentes. Michel-Ange n'est pas moins génial que Rodin; Sophocle n'est pas plus primitif que Racine; Byrd ou Rameau ne sont pas moins grands que Chopin ou Debussy. En revanche, de nombreuses personnes persistent à voir un progrès dans la fabrication des instruments. Et, pourtant, ces outils qui subissent une évolution ne peuvent rien gagner sans perdre quelque chose. Il ne s'agit pas

» Ne parlons pas du clavecin, qui n'est plus à défendre aujourd'hui, ni de la flûte à bec ou de la basse de

viole française à sept cordes, qui offrent des sonorités et des étendues sans équivalent parmi les instruments modernes. Mais peut-être faut-il préciser que l'utilisation d'une flûte en bois à une clé pour interpréter une suite de Hotteterre, ou d'un violon cordé en boyau et joué par un archet approprié pour exécuter une sonate de Corelli, facilita l'articulation et l'ornementation de la phrase, permet des possibilités rhétoriques plus grandes, et offre une meilleure cohérence sonore dans le rapport avec le continuo. Si l'instrument fait sonner la musique, la musique est écrite pour faire sonner l'instrument d'une facon très précise. Cette symbiose est importante ; changer le

son qui a inspiré le compositeur rompt celle-ci. » On évoque trop souvent, avec une certitude surprenante, l'idée que, si un créateur avait connu les instruments actuels, il les aurait choisis et aimés. Pour appuyer cette idée, on souligne que tel ou tel musicien s'est passionné pour les découvertes musicologiques de son époque. Effectivement, l'intérêt d'un compositeur pour les innovations de la facture instrumentale de son temps est porteur de nouveaux horizons. Mais qui peut affirmer qu'un compositeur aurait aimé un instrument construit deux siècles après sa mort?

» Jouer sur de vrais instruments anciens n'est qu'opter pour les sonorités que le compositeur a certainement connues et aimées, les sonorités qui l'ont incontestablement inspiré : cela n'est pas un acte de « reconstitution». La plupart des grands violonistes modernes jouent sur instruments anciens, car un Stradivarius est un instrument baroque. Mais, au respect pour le compositeur. il convient d'associer le respect pour l'instrument qu'il a aimé. Quel est le grand violoniste qui aura assez de respect pour le génial luthier pour faire rétablir ses instruments dans leur état originel? Aucun Stredivarius n'existe dans l'état où son auteur pourrait le reconnaître comme le reflet de son art. Le mythe Stradivarius se fonde sur une déception historique qui fait de Stradiverius la première victime et le public, la seconde.

> Pourquoi reprocher à un musicien de jouer sur un instrument actuel réalisé d'après les meilleurs modèles qu'aurait pu connaître le compositeur, sous prétexte que celui-ci n'est pas un vrai instrument ancien? A la cour de Louis XIV, les musiciens jouaient également sur instruments baroques neufs I Les répliques modernes trans-forment moins les sonorités choisies par le compositeur que les instruments anciens « modernisés ».

\* Si le compositeur n'est pas placé dans son propre univers sonore, stylistique et culturel, son message risque de perdre une grande partie de sa force. Nous n'avons pas à le faire sortir de cet univers pour qu'il puisse venir vers nous. Il n'y est pas enfermé, puisque c'est là où il existe le plus librement. Notre tâche - à nous, auditeurs et interprètes - est d'aller vers kui, vers son époque, pour notre enrichissement. « Contrairement à l'idée reçue selon laquelle Bach serait un génie individualiste, constamment en conflit avec son entourage. mal reconnu, brisant les barrières de son temps, il fut incontestablement un enfant de son époque. Il n'a pas lutté contre elle, il n'était pas un génie isolé. (...) Ces idées étaient étrangères à tout homme baroque. C'est le style qui permet l'épanouissement de toutes les passions possibles. Le style est plus grand et plus fort que n'importe quel homme de génie. » (Gustav Leonhardt.)

 Olivier Baumont est claveciniste. Il a publica une intégrale de l'œuvre pour clavecin de Rameau (Adda). Il s'apprète à enregistrer, pour Erato, l'entégrale de celle de François Couperin. Il a également édité les Pièces de clavecin avec accompagnement de violon, de Duphly, aux éditions de L'Oiseau-Lyre.

Davitt Moroney est claveciniste et éditeur. Il a publié chez Henle une édition de l'Art de la fugue, de Jean-Sébastien Bach, qu'il a enregistré chez Harmonia Mundi. Il vient de signer un contrat avec Virgin pour une intégrale des pièces pour clavecin de em Byrd et des Suites pour clavecin, de Bach.



## LE DIRECTEUR DE L'IRCAM

RENCONTREME

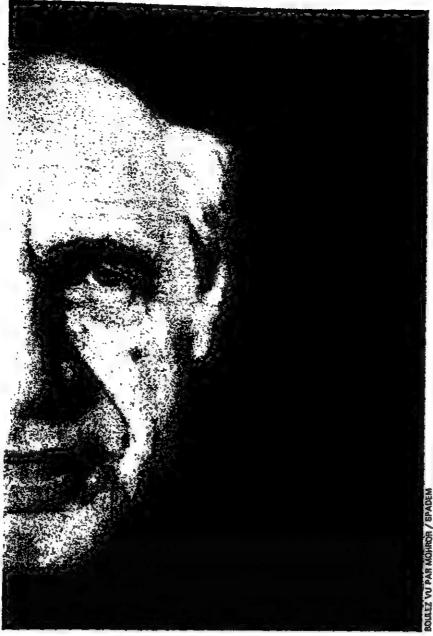

Les musicologues les plus exigeants d'aujourd'hui récusent, d'ailleurs, ce terme, qu'ils laissent volontiers aux spécialistes du merchandising. Que l'on essaie de reconstituer les œuvres du passé dans leur état initial. j'en demeure d'accord; toutefois, il y a trop de notions essentielles qui nous échappent et nous échapperont à jamais - le tempo, l'ensemble, l'intonation pour espérer arriver à une authenticité qui ne soit pas fabriquée artificiellement. De plus, c'est dénaturer fondamentalement la pensée des musiciens des siècles passés que de les rejeter et de les enfermer dans leur époque. Chaque fois qu'il y a eu une évolution instrumentale, par exemple, ils l'ont rapidement adoptée quand ils ne l'ont pas provoquée.

» Cet «authenticisme» mis de côté, les ensembles de dimensions modestes ont un sens de la solidarité et une responsabilisation plus grands. Une masse de cent dix personnes ne s'entraîne pas aussi facilement. Dans un orchestre symphonique, il y a davantage de dispersion, voire de hiérarchie dans la responsabilité. Cependant tous les musiciens - grand groupe ou groupe restreint - préférent un concert réussi à un concert rate; si le chef sait faire travailler dans le professionnalisme et, encore mieux, dans l'enthousiasme, tout reste possible. L'exaltation ne se vit peut-être pas au quotidien, mais la satisfaction, oui.

- Comment faire en sorte que le niveau général des orchestres français soit comparable à celui des formations américaines, aliemandes on britanniques?

- Je vous citerai, en réponse, le cas de Daniel Barenboim et de l'Orchestre de Paris. Son attention s'est portée sur deux points : le recrutement et le répertoire. Ce doit être une préoccupation de tout directeur musical qui a le sens des responsabilités sans parler, bien sûr, des conditions de travail. Il a travaillé avec son orchestre tout un répertoire germanique qui ne lui était pas familier et il a engagé de très brillantes jeunes recrues dans certains postes de solistes. Dans aucun orchestre londonien, vous ne trouverez d'individus réellement supérieurs aux solistes de l'Orchestre de Paris. Mais la cohésion reste un problème difficile pour les orchestres français, problème qui découle, en grande partie, d'une déficience dans le système éducatif en général et dans l'enseigne-

# furia Boulez

ment superieur, en particulier. Pendant longtemps, la classe d'orchestre du Conservatoire a été une pantalonnade, comme, de mon temps, la classe de dessin au lycée, Marc Bleuse, lorsqu'il était directeur du Conservatoire, s'est rendu compte qu'il fallait réformer la culture d'orchestre, qui n'est pas dans la programmation génétique, si je puis dire, des musiciens français. Alain Louvier, son successeur, l'a suivi dans cette voie. Dans un orchestre anglais, américain ou allemand, les instrumentistes essaient d'obtenir le même type de sonorité, les mêmes attaques, d'acquérir la cohérence de l'ensemble par la cohérence de chaque groupe. En France, la tendance naturelle serait, si l'on n'y prend garde, que chacun œuvre dans son coin, en tenant peu on pas compte du voisin. Il faut donc apprendre cette discipline, mieux, cette solidarité, des le plus jeune age; ensuite les musiciens accepteront difficilement le laisser-aller. Il peut y avoir, comme partout, des incompatibilités de tempérament et de caractère : c'est au directeur musical de savoir les réduire, si nécessaire. L'homogénéité, la cohérence parviendront à s'imposer. Cela peut prendre des années, jusqu'à une génération; dans cet ordre d'idées, la génération spontanée est une tarte à la crème aussi éventée que la furia francese, qui sauverait tout, le soir du concert. Du travail, du travail, et encore du travail...

» Quand j'étais jeune, j'ai entendu des cors français qui vibraient comme des saxophones, ce qui dans la musique germanique, spécialement, se révélait désastreux. Depuis ce temps-là, l'école a complètement changé, et vous seriez en peine de trouver des cornistes n'ayant pas la culture stylistique qui faisait tant défaut autrefois. La polémique sévit encore dans le domaine du basson – français ou allemand. Je crois que la facture règlera assez vite ce problème, semblable à celui des phares jaunes ou blancs pour les voitures... A ce propos, il faut bien constater les déficiences de la facture en France, qui ont abouti à la disparition de la harpe et du piano sur le marché international. Il reste heureusement des facteurs d'instruments à vent, comme Selmer, qui assument pleinement lenr rôle.

- Ne dressez-vous pas là un constat pessimiste sur l'état de la musique en France?

- Ce constat est réaliste : étant donné mon propre périple, je n'ai pas d'œillères hexagonales. La musique, pour exister sur le plan international, doit relever du professionnalisme le plus exigeant; ce n'est pas dans les mains d'amateurs, incapables d'un jugement autre que sentimental ou nationaliste, qu'elle va s'épanouir ou s'imposer. Yous pouvez constater vous-même, si vous voyagez à l'étranger, que vous n'y voyez pas figurer une pléthore de chefs ni de solistes français.

- Est-ce tonjours le reflet exact de leur talent? N'y aurait-il pas des problèmes d'impresarios?

- Je sais que les comparaisons sont toujours mal venues dans ce domaine et qu'elles risquent d'irriter, mais pouvez-vous me citer des solistes français qui aient une aussi grande force d'attraction que le Polonais Krystian Zimerman, l'Italien Maurizio Pollini ou l'Autrichien Alfred Brendel? Vous me direz que se sont des exceptions; je vous répondrai qu'en effet ces exceptions ne relèvent plus de la nationalité, mais du

- Un violoniste a son violon, un pianiste son piano, il pent travailler, même s'il ne se produit pas beaucoup en public, et devenir sur le tard une grande star. Un chef d'orchestre ne se développe pas sans

- En France, certains chefs out donné une impulsion vitale à leur ville et à leur région : Plasson à Toulouse, Casadesus à Lille, Krivine à Lyon, Lombard à Bordeaux. Leur réussite est tout à fait comparable à la décentralisation théâtrale qui lui est antérieure. En Italie, où la musique n'est pas mieux organisée qu'en France, il y a Giulini, Muti, Abbado, Sinopoli, Chailly, cinq noms internationaux. En Allemagne, où la musique est beaucoup mieux organisée. Tennstedt, Celibidache, Sawallisch et Masur sont les quatre noms qui dominent. La France avait Munch, Paray, Monteux, Cluytens. Ne voyez pas là un palmarès; je voulais simplement vous faire remarquer que la qualité et l'abondance des talents exceptionnels n'est pas en proportion avec la plus ou moins bonne organisation de la vie musicale.

- Yous et rotre musique êtes sérieusement mis en cause depuis quelques mois. Votre attachement au sérialisme rous est reproché, même si rous avez pu dire que l'on ne compose plus de musique sérielle depuis les

- Ce combat a eu lieu au début des années 50 : on se trompe d'époque et d'individu; entre-temps, de l'eau a passé sous les ponts, beaucoup d'eau! Mais pas d'eau dans mon vin. On m'a accusé d'être doctrinaire quand j'ai voulu simplement formuler un certain nombre d'objectifs et de moyens. Point de vue qui était un degré zéro de l'écriture, pour reprendre une fois de plus l'expression de Barthes. J'ai déjà dit, bien souvent, que l'imagination demeure la donnée la plus indispensable, que les échafaudages sont là pour vous aider à progresser, à construire votre édifice, qu'après cela il deviennent des documents du passé. Ce que je trouve malingre et superflu, ce sont les jérémiades désolées de Purgon et de Diafoirus qui vous vantent les vertus émollientes de l'accord parfait; je n'y trouve guère que l'esthétique du canapé : nostalgie sotte, niaise, rabaissant à son niveau de pantousse les grands aventuriers du passé. Et qu'on ne vienne pas. une fois de plus, nous faire le coup du romantisme! Les romantiques ne pensaient qu'au futur : Wagner l'a suffisamment écrit pour qu'on le croie, et Liszt tout autant; les grandes œuvres de Chopin n'ont pas seulement rénové l'écriture pranistique, mais tout autant la sensibilité harmonique. Plus tardivement, Mahler a fait proliférer la forme au point que la symphonie éclate dans une immense narration. Ah non! les romantiques n'étaient pas frileux, ils se sont lancés vers l'inconnu, et avec quelle témérité, parfois!

» Quant aux attaques personnelles, si j'en reviens à ce petit magma de détritus, elles montrent surtout le manque d'imagination de leurs auteurs, et je ne vois pas pourquoi je m'en soucierais. J'ai devant moi des tâches plus urgentes et plus importantes. Je ne me prends pas encore pour une caravane, mais je passe, même si quelques caniches aboient dans les coins.»

> Propos recueillis par ALAIN LOMPECH

## La roue tourne

par JEAN-PIERRE RAMPAL

SSEZ peu de musiciens français mènent deflectivement une grande carrière inter-nationale. Il est difficile de trouver une raison objective à cet état de fait. Il y a bien sûr Pierre Boulez, mais c'est un des génies de notre époque. A quoi cela tient-il?

» Nous avons d'excellents musiciens en France. Des chefs d'orchestre comme Emmanuel Krivine. Michel Plasson, Jean-Claude Casadesus ou Alain Lombard réalisent un formidable travail dans les régions, et leurs orchestres sont d'un excellent niveau. De remarquables violonistes, planistes, chanteurs, harpistes mériteraient de se produire davantage à l'étranger. La flûte occupe une place atypique en ce sens que notre école s'est imposée au monde entier, comme l'école juive des pays de l'Est s'est imposée pour les cordes. On l'ignore bien souvent, mais l'Irlandais James Galway et le Suisse Aurèle Nicolet ont travaillé en France.

» Peut-être manquons-nous d'une maison de disques à la stature vraiment internationale capable de pousser nos musiciens, peut-être aussi souffronsnous d'un enseignement de la musique qu'il faudrait améliorer? Le Conservatoire de Paris est une bonne maison, mais elle pourrait être plus performante si des règles obsolètes n'Interdisaient aux musiciens d'y enseigner dès lors qu'ils ont dépassé l'âga fatidique de soixante-cinq ans. Aux Etats-Unis, ces limites



Un musicien français coopté par les stars : Jean-Pierre Rampal, en compagnie d'Isaac Stern et de Mstislav Rostropovitch. Le triangle d'or du classique.

d'âge n'existent pas, Mieczyslav Horszowski tient toujours, à près de cent ens, sa classe de piano au Curtis Institute, pour le plus grand plaisir des élèves

» Il est cependant curieux de constater que la vie musicale d'un pays ne détermine pas toujours la place qu'occupent ses musiciens sur la scène internationale. L'Allemagne ne manque pas d'orchestres de très haut niveau : exporte-t-elle, pour autant, beaucoup de chefs d'orchestre, de pianistes, de violonistes?

» Et sì les raisons de notre relatif effacement n'étaient finalement dues qu'à un simple mouvement pendulaire, si elles n'étaient dues qu'à un problème de génération? Il y avait autrefois, les Monteux, Thibaud, Cortot, Francescatti, et autres Casedesus ou Charles Munch, Cette efflorescence de talents reviendra sans doute.

» Mais voyez comme la perception d'une carrière peut prendre un tour curieux, j'ai la chance de beaucoup jouer à l'étranger, d'être coopté aux États-Unis par des musiciens aussi prestigieux qu'Isaac Stern, Mstislav Rostropovitch et bien d'autres, mais, en France, aucun critique musical ne rend compte de mes disques, aucun ne se déplace lorsque je donne un concert. Tout se passe comme si le n'existais pas. Cela n'a aucune importance, je joue devant des salles combies. »

▶ Le flûtiste Jean-Pierre Rampal est l'un des rares musiciens français (avec Marie-Claire Alain) dont la carrière s'étende au monde entier. L'enregistrement d'œuvres de Reicha, Mozart, Telemann et Jean-Chrétien Bach qu'il a réalisé avec Stern et Rostropovitch pour Sony Classical occupe depuis quatre mois la vingt-deuxième place du « Top classical album » du Bilboard américain. Jean-Pierre Rampal vient de publier son autobiographie aux Etats-Unis, elle doit paraître en France dans les mois qui viennent chez Calmann-Lévy.

Marie Miles and the transfer of the OF STREET STREET, STREET with the party of the second of the WAR BERIND BY JEE TOUR the Philippe of the page 12 22. policy in the state of the stat

The second to the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the section in the second section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the se

medicate of cash witte.

firebook a man to find the

en Menterous in Land a table 2

144 Carl

A Paper and the second of the Paper

elamon per la company de 200

THE MENT OF SHIP IS NOT THE 200 40 T 100 - 104

Industra Buffere ern fill Market Hall at his Married Total 4 15 AND THE RESERVE AND THE

UN ENTRETIEN AVEC MICHEL SCHNEIDER, DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

# «L'Etat n'est pas un libre-service »

Gravement mis en cause par Pierre Boulez, Michel Schneider contre-attaque en développant son action sur des dossiers qui vont de l'enseignement à la recherche en passant par la diffusion et la création. De ses orientations dépendra la place que les musiciens et les danseurs français occuperont, ou n'occuperont pas, demain dans le monde.

« Des polémiques s'élèvent autour de l'action de la direction de la musique. A quoi cette direction sert-elle, au juste?

- Direction de la musique et de la danse! La simple énumération de ses secteurs d'intervention danse, enseignement musical et chorégraphique, musique ancienne, théâtres lyriques, orchestres de région. ensembles missionnes, structures d'insertion professionnelle, centres de recherche, studios de création, commandes aux compositeurs, festivals, rock, chanson, patrimoine - pourrait être une première réponse. Il faut des aides publiques à tout cela, faute de quoi la musique, activité dépendant moins du marché que l'édition ou les arts plastiques, par exemple, n'aurait pas les moyens de se développer, voire de se maintenir à niveau. Mais il faut se poser une autre question : faut-il sérieusement envisager que les quelque 1 milliard 600 millions de francs que l'Etat dépense dans ce secteur soient pris en charge par le privé ou les seules collectivités locales? Qui souhaiterait une telle absurdité? N'oublions pas que la «demande d'Etat», non pas d'un Etat providence, mais d'un Etat despotique qui pourrait tout, vient souvent des artistes eux-mêmes. Bien souvent, les fonctionnaires jouent leur rôle de frein à l'étatisme.

» La scule question est : que doit faire l'Etat? La réponse est : arbitrer et innover. Seul, il peut arbitrer entre Paris et la province, entre création et patri-Seul, il peut inscrire les choses dans la durée, déceler et soutenir les tendances porteuses d'avenir. Bref, faire la différence entre les «coups», les «produits» et une véritable politique musicale et chorégraphique. Vive l'Etat donc, pour autant qu'il s'abstient de faire ce que d'autres font mieux que lui et qu'il se borne à assurer ce qu'il est le seul à assurer : la solidarité, la réduction des inégalités, les actions de fond.

» L'Etat n'étant pas un libre-service, il faut une direction de la musique.

 Quelles sont les grandes orientations de votre politique ?

- S'il fallait définir l'enjeu des dix prochaines années, je dirais : passer de l'avoir - des biens musicaux - à l'être - musicien, - transformer la consommation passive et indifférenciée en pratique musicale. Seule la formation, prise dans son sens le plus large, permettra ce passage. Faute de quoi nous bâtirons sur du sable. Nous construirons des salles, développerons des orchestres, subventionnerons des créateurs, mènerons des recherches, mais l'essentiel fera défaut : un public, nombreux, divers, cultivé, ouvert à d'autres œuvres et d'autres artistes que le très petit nombre qui remplit actuellement les salles.

» Un seul exemple. Nous allons construire deux salles modulables, une à La Villette, une à la Bastille. L'une et l'autre sont nécessaires pour accomplir la logique même de la Cité de la musique d'une part, du nouvel Opéra de l'autre. De même qu'il sera impératif d'établir des liens forts pour harmoniser les programmes et équilibrer les genres musicaux entre les

» Mais qui fréquentera ces salles qui viendront s'ajouter à celles qui se sont récemment ouvertes à Paris, que se soient celles du Louvre, d'Orsay ou la grande salle de l'Opéra-Bastille, si les Parisiens, par manque de maturité musicale, continuent de ne se rendre qu'aux concerts des vedettes et qu'à ceux dont le programme est routinier? Sans un grand effort, nous n'aurons, par ailleurs, pas de musiciens capables de soutenir la concurrence en Europe. Et où se forme le public, si ce n'est dans les écoles de musique?

» Le premier axe est donc la formation : formation des professionnels et des formateurs, formation de ceux qui resteront des musiciens amateurs, formation du public de demain. Le second axe concerne l'ensemble des secteurs dépendant de la direction de la musique. Les interventions de l'Etat restent souvent caractérisées par l'automatisme, l'absence de critères et l'arbitraire. Le guichet automatique associé au fait du prince, en quelque sorte! A l'avenir, les subventions devront, sur le fond, répondre à des objectifs culturels ou artistiques précis et, dans la forme, être attribués selon des modalités plus transparentes : consultation des professionnels, établissement de priorités, exigence des évaluations. Ainsi l'augmentation des crédits alloués aux orchestres et aux théâtres lyriques a été cette année décidée par M. Jack Lang, le ministre de la culture, après les avis d'un comité qui a évalué les projets artistiques et proposé de donner le directeur du CNSMP m'ont convaincu qu'il sera un

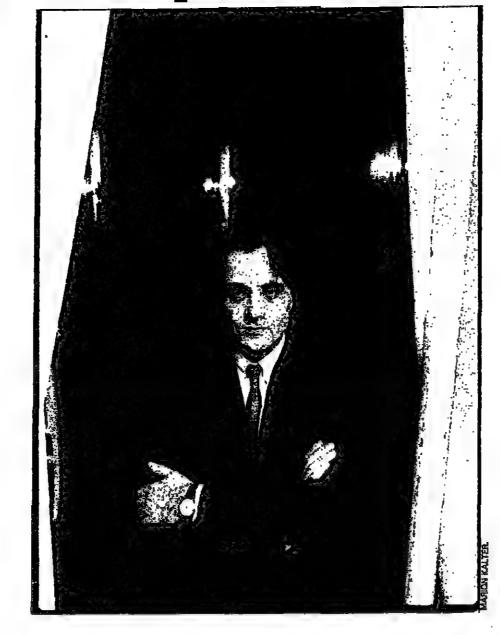

mieux. Ainsi les crédits de recherche font désormais l'objet d'une attribution sur la base de projets, de conventions pluriannuelles et d'évaluation dans le cadre d'un conseil scientifique, procédure objective en vigueur partout ailleurs pour la recherche, et que la direction de la musique ignorait jusqu'à présent.

» Dans le domaine de l'enseignement, enfin, les écoles nationales de musique recevront une part essentielle des moyens nouveaux au vu de leur capacité d'innovation pédagogique, et les deux conservatoires supérieurs, celui de Lyon et celui de Paris, feront l'objet d'une refonte de leur cursus, qui sera défini par le ministère après avis d'un conseil de l'enseignement supérieur qui vient d'être mis en place.

» Une centaine de personnes, dont vingt-cinq inspecteurs - onze travaillent en région - qui sont des musiciens et des danseurs recrutés pour leur compétence, apportent leur connaissance du milieu et leur expérience professionnelle.

– Comment se porte l'enseignement?

- De 1981 à 1986, il a bénéficié d'une forte priorité. Cet effort a été à nouveau relancé depuis 1988. De nouveaux locaux ont été construits pour les établissements supérieurs de Paris et de Lyon et pour l'école de danse de l'Opéra de Paris. Le nombre des écoles subventionnées a été multiplié par deux soixante-douze en 1980, cent trente aujourd'hui. Dans le même temps, leur budget a été multiplié par trois il atteint aujourd'hui 163 millions de francs. Une loi sur la danse a été votée, il y a eu multiplication des classes dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique, notamment de danse contemporaine, et création de départements de haut niveau dans les deux conservatoires nationaux.

» Sur le plan quantitatif, l'Etat doit aujourd'hui répondre à une très sorte demande dans ce domaine. Il est donc nécessaire d'accroître la part dévolue aux crédits de formation dans l'enveloppe globale de la direction de la musique et de la danse. Sur le plan qualitatif, il faut remédier à trois défauts : pas de formation pédagogique des professeurs, mauvaise articulation entre les différentes écoles de formation musicale, priorité excessive donnée à la formation supérieure de solistes au détriment de la formation aux disciplines d'ensemble.

» Mis en place par le ministre de la culture à la fin de l'année 1989, un plan doit remédier en cinq ans à cet état de fait. Le conseil de l'enseignement supérieur y travaille, et des groupes de réflexion et de proposition vont se réunir dans le cadre du CNSMP (Conservatoire national supérieur de musique de Paris). Les nouveaux locaux de la Cité de la musique de La Villette, dont les visites répétées tout au long de l'année 1989 avec le responsable de la construction et

davantage de subventions à ceux qui faisaient plus et outil sans équivalent, exigent une pédagogie renouvelée. Une concertation va par ailleurs être engagée avec les collectivités territoriales afin de mettre en place des cycles préparatoires supérieurs, et pourquoi pas de véritables premiers cycles d'enseignement supérieur dans certains conservatoires nationaux de région.

> » La Cité de la musique de La Villette est le symbole et l'exemple d'une nouvelle politique. Au cœur, la formation, et autour, irrigués par ce cœur, un auditorium que le Conservatoire partagera avec l'ensemble InterContemporain, qui accueillera en outre d'autres formations, d'autres musiques, et qui devra acquérir son autonomie artistique, un institut de pédagogie chargé de concevoir les réformes de l'enseignement musical et chorégraphique pour tous les établissements de France et un musée de la musique lié, lui aussi, à la notion de formation au sens large et centré sur la présentation des collections instrumentales du Conservatoire, afin que le passé éclaire le présent le plus contemporain.

- Il semble que l'on fonde beaucoup d'espoir sur l'audiovisuel pour renouveler la pédagogie au Conservatoire de Paris. N'est-ce pas trop espérer d'une technique qui est loin d'avoir fait ses preuves?

- Ce sujet est effectivement délicat. L'audiovisuel peut constituer un outil très utile pour la formation des musiciens et, sans doute plus encore, pour celle des danseurs et des chanteurs. L'audiovisuel est un extraordinaire instrument de mise en évidence des défauts techniques d'un interprète. L'utilisation de la vidéo pour la formation de même que celle de l'ordinateur pour la composition musicale ne sont pas, à elles seules, un gage de modernité, mais peuvent permettre la confection et la diffusion de cassettes pédagogiques - master classes, démonstrations, exemples. etc., - d'où la part belle dévolue au département audiovisuel dans le nouveau conservatoire. En revanche, il est clair que cet établissement n'a pas vocation de produire des programmes de qualité professionnelle, c'est la raison pour laquelle le projet a été revu à la baisse : 17 millions de francs seront investis sur deux ans, an lieu des 60 millions prévus initialement. Le Conservatoire de La Villette aura néanmoins un équipement audiovisuel sans équivalent dans les grands établissements du monde.

- Renouveler l'approche de l'enseignement, former des interprètes aux disciplines d'ensemble sont de bonnes choses, mais cinq classes de composition, pour deux ou trois de musique ancienne, n'est-ce pas disproportionné quand la demande d'interprètes est si forte dans ce domaine? L'enseignement de la musique salt-il s'adapter aux réalités économiques?

- Cinq classes de composition, cela devrait permettre à toutes les esthétiques d'être enseignées! Cependant, l'enseignement de la musique ancienne a connu un essor notable dans de nombreux conserva-

toires de région, Structurée en départements, regroupant des classes d'instruments, d'analyse, d'histoire de la musique, de pratiques collectives, prise en charge par des enseignants nommés sur des postes permanents, cette spécialité occupe désormais une place importante dans des conservatoires tels que ceux de Toulouse, Strasbourg, Lille, Créteil. Il fandra que ce mouvement s'amplifie,

» Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, il faut tout de même remarquer que l'installation du Conservatoire de Lyon dans ses nouveaux locaux a permis l'ouverture d'un département de musique ancienne confié à Gérard Geay. Il en sera de même à la Cité de la musique de La Villette.

- La situation des orchestres Pasdeloup, Lamonreax et Colonne devient alarmante. Avec 500 000 francs de subventions annuelles chacune, ces formations au passé illustre ne peuvent se maintenir à niveau. Leur mort serxit-elle annoncée?

- Je souhaite que la Ville de Paris et l'Etat redéfinissent les conditions de fouctionnement, actuellement manyaises, de ces formations qui remplissent deux missions auxquelles il n'est pas question de renoncer : l'insertion des jeunes musiciens dans des orchestres symphoniques à l'issue de leurs études, la diffusion de la musique dans un public qui ne fréquente pas toujours les autres concerts. Combien de mélomanes sont venus à la musique par un de ces concerts du dimanche après-midi!

» La première question à se poser serait effectivement de se demander s'il y a place pour trois associations symphoniques de ce type à Paris. Sur ce point, le débat reste ouvert. La seconde interrogation serait de se demander si ces orchestres sont adaptés aux nouvelles donnes de la vie musicale parisienne. Enfin ce n'est critiquer personne que de constater que les deux missions, insertion professionnelle et élargissement du public, devraient être assurées avec un meilleur niveau musical. Une redéfinition pourrait déboucher sur un regroupement, une formation élargie et plus stable. De nouvelles missions aussi. Pourquoi pas une utilisation privilégiée au bénéfice de la formation aux métiers d'orchestre des élèves musiciens du Conservatoire de Paris ? Pourquoi cet orchestre ne servirait-il pas aux jeunes chefs d'orches-

- Ne pourrait-on aller plus loin encore en proposant aux grandes formations musicales d'accepter de recevoir pour des stages des élèves des conservatoires supérieurs? En participant aux répétitions, en donnant des concerts aux côtés des musiciens, ces jeunes ne pomraient-ils ainsi appréhender dans les meillemes conditions possibles leur futur métier, sans avoir à « cachetonner » à droite et à ganche?

 La coupure entre formation pratique et pratique instrumentale professionnelle dans les orchestres est une absurdité que je m'emploie à combattre. Certes, il fant considérer différemment d'une part la contribution, nécessairement marginale dans leur activité propre, que les ensembles de très hant niveau comme l'InterContemporain ou tel ou tel orchestre symphonique peuvent apporter à la formation - on n'apprend pas la conduite sur une formule 1, - et d'autre part la coopération, qui devrait être constante, entre orchestres et conservatoires. J'étudie actuellement avec un ou deux orchestres en région la possibilité de rendre permanente, notamment dans les cordes, la présence dans le travail symphonique de musiciens achevant leur formation supérieure. J'espère que les syndicats de musiciens ne feront pas obstacle à un rapprochement qui sera bénéfique aux deux parties, jeunes et orchestres existants.

- Pierre Boulez vous a riolemment attaqué dans les colonnes du Monde (1), pour des raisons qui paraissent bien obscures au commun des mortels.

 Une précision : je suis attaqué par Pierre Boulez, je ne l'ai jamais attaqué. J'admire profondément l'artiste et je ne m'en prendrai pas à l'homme. Je répondrai simplement que le directeur de la musique ne fait pas de la musique, il contribue à permettre, par des orientations, des arbitrages, des financements publics, que les musiciens et les danseurs se livrent à leur art. Sa profession et son professionnalisme à lui sont ceux d'un serviteur de l'Etat. Est-il absurde de confier une administration à un administrateur? Demande-t-on au directeur du livre d'être écrivain, au délégné aux arts plastiques d'être peintre, au directeur du théâtre d'être comédien? Même si je ne suis pas absolument ignare en musique, je ne me prends pas pour un musicien de profession. l'attends réciproquement que l'artiste ne se prenne pas pour un gestionnaire public.»

(1) En réponse à une remise en cause par l'Express et le Point du rôle et de l'action de l'Ircam, Pierre Boulez a publié un texte dans lequel il mettait gravement en cause, sans le nommer explicitement, Michel Schneider, directeur de la musique au ministère de la culture, l'accusant d'« amateurisme persistant dans ses décisions », affirmant que son « dirigisme, coupé des réalités professionnelles, mènera immanquablement à la paralysie et à l'échec, c'est-à-dire au gachis des fonds publics » (le Monde des 8 et 14 février).



All the second s

Section 1997 - Control Control

Section 1 The second of th The second second A Section of the second section is

. 7

T 473 T.

and the first

The Carenda

- Tabete

(8) 127 1940 for the company  $x^{-1} = (x_1, \dots, x_{n-1}^n)$ Sec. 2

Post or the first total dr ment College Mente 15 Memory Transport & Cont. de la manuar de la lacata

- La calmina de mismos Podes som of Colorac Server Lander Age Series de nepelations succession und the second district of people of the Total pourt sevenil-cial and and river

with musical product of the same The state of the s the bearing spiritually and the same Market NE Too on the last to Manager with other a 1 Testage grants de dimensiones in mille

the second of the second continue symplectic and it is probegood to debut the committee week of M. Prosto. In the West at THE POST OF THE PARTY OF THE PARTY OF 🚓 Competition of the St

in the programmed with the section **ut mes grange**s libital var til state (f Market Albertain the co to part her our livings

TARREST TO A STATE OF THE STATE Property to the contract of th A SECURE OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH Aprilla Matter Commence of the Commence of the

- Park Bases in a party

the distribution of the Property of the Total

**MUSIQUES** 

« LE SACRE DU PRINTEMPS » 1913-1990, AUX CHAMPS-ELYSEES

# La revanche du style « moujik »

La création du Sacre du printemps fut, en 1913, le scandale que l'on sait. Un scandale d'une telle ampleur qu'on eut toujours quelque mal à l'expliquer. On sait aujourd'hui que le coupable n'était pas tant le musicien Stravinsky que le chorégraphe Nijinski. Car le ballet iconoclaste a été reconstitué. Il reste. soixante-dix-sept ans après, d'une agressive modernité.

ÉLOMANES, ballettomanes, on est tout de même de drôles de zèbres. Après avoir couru, à l'aube des années 50, sur les traces de la création, après s'être appliqués à traquer la modernité, nous voici qui, depuis vingt ans à peu près, avons opéré un virage à 180 degrés, brûlant de curiosité pour le passé, n'ayant de cesse que l'entendre reconstitué, exécuté « authentiquement », au comma, au boyau près.

D'où nous vient cette passion pour la rétrospection? Refuserions-nous, en notre fin de siècle, d'accepter la marche du temps? Ou nos curiosités se seraient-elles portées moins sur le «quoi» que sur le

A ceux qui voudraient douter, en tout cas, de l'importance du tournant, signalons qu'on se met aujourd'hui à ressusciter également le style, les manières, la façon de faire des grands danseurs du passé. On verra ainsi à la Biennale de Lyon (qui s'ouvre jeudi 13 septembre et qui se penchera longuement sur l'histoire de la danse américaine) des danseuses chercheuses, des danseuses archéologues, reproduire pieusement les chorégraphies de Loi Fuller, d'Isadora

Toujours plus vrai, toujours au plus près de l'événement - même si cet événement a eu lieu voici soixante-dix-sept ans! - voici que le Théâtre des Champs-Elysées reçoit, à partir du 19 septembre, et pour cinq représentations, ce Sacre du printemps, le même exactement, que le public du théâtre de l'avenue Montaigne conspua le 29 mai 1913. Ou savait beaucoup de choses sur ce soir-là : le Tout-Paris congestionné, les critiques partagés sur la musique de Stravinsky, condamnant unanimement la chorégraphie de Nijinski, ce dernier serrant les dents, comptant les temps, Diaghilev ordonnant fébrilement d'éteindre les lumières puis de les rall vinsky réfugié en coulisses dès les premiers sifflets, Monteux dirigeant imperturbablement, tandis que dans son dos on s'empoignait dans les rangs. Et, dans le flot des injures, une voix pour clamer la vérité : « Mais tout à coup, un soir, cette chose sans bénéfice, ce refus de profiter du passé, ce coup terrible porté aux habitudes, cette œuvre qui change tout, qui modifie la source même de tous nos jugements esthétiques et qu'il faut tout de même compter parmi les plus grandes : le Sacre du printemps. » Comme Apollinaire, qui sut célébrer à la même époque, dans l'art nouveau russe, le triomphe du style « moujik », Jacques Rivière décela dans la «barbarie» de la chorégraphie de Nijinski (pieds en dedans, corps déjetés, mouvements d'ensemble asymétriques) l'avenement d'une moder-



nité que ne devaient pas renier nos chorégraphes modernes, si sensibles eux aussi au rituel comme à l'écho dans le corps des forces telluriques.

Le scandale du Sacre fut tel qu'il passa dans la légende le soir-même. La partition de Stravinsky allait, dès l'année suivante, passer, elle, pour ne plus le quitter, au répertoire des grands concerts symphoniques. Quant à la chorégraphie de Nijinski, elle fut donnée cinq fois à Paris, en mai 1913, trois fois à Londres ensuite (à partir du 11 juillet de la même année) avant de s'envoler en fumée, passant auprès des spécialistes pour irrémédiablement perdue. Jusqu'à ce que le Sacre de Nijinski, version authentique à 92 %, renaisse en 1987 sur une scène de Los Angeles puis revienne sur la bonne terre d'Europe à l'invitation du Festival de Grenade (le Monde daté 2 et 3 juillet 1989), Reconstitué!

L'exposition qui complétera, à Drouot-Montaigne, les cinq représentations de ce Sacre miraculeusement sauvé des eaux contient comme pièce maîtresse la partition annotée par Marie Rambert dont les archivistes américains Milicent Hudson et Kenneth Archer se sont servis pour la fameuse reconstitution. Marie Rambert était l'assistante de Nijinski en 1913. Polonaise, elle maîtrisait mal le russe, aussi mal que Nijinski le parlait. C'est cependant en russe qu'elle nota page après page les instructions du danseur-chorégraphe. Instructions qu'elle ne se décida à consigner en anglais que cinquante ans après. Puis elle oublia traduction et partition. Et ce n'est qu'après la

mort de la vieille dame que le document fut retrouvé dans un placard.

Outre des dessins de Cocteau, de Valentine Hugo, outre des partitions originales ou en fac-similé, outre une esquisse de décor abandonnée par Roerich, outre des costumes, des photos, on découvrira aussi au détour de l'exposition l'un de ces cahiers d'écolier auxquels Nijinski livra ses impressions avant de sombrer dans la folie. Trois de ces carnets sont interdits d'accès et surent expurgés par sa semme Romola avant de servir à la rédaction d'un Journal (édité en France par Gallimard) quelque peu manipulé. Mais Isabella Pace, commissaire italien de l'exposition, a sorti le quatrième carnet, intact, du Fonds Markevitch en dépôt à la Bibliothèque nationale. L'exposition de certaines pages-clés (le quatrième carnet est contemporain de la rupture décisive avec Diaghilev) avoisinera un extrait de la préface au *Journal* que Romola certaines pages-clés (le quatrième carnet est contemnera un extrait de la préface au Journal que Romola avait commandée à Adler. Spécialiste de certains cas de névrose chez les artistes, ce psychanalyste s'était penché, comme Freud lui-même, sur le cas de Nijinski. Romola refusa finalement que ce texte füt

\* Paris 1913-1990 : le Sacre du printemps, étape de la modernité : exposition à Drouot-Montaigne, du 14 au 26 septembre, de 11 heures à 19 heures (entrée libre). Rens. 20 septembre, de 11 neures a 19 neures (entree ubre), kens.: 48-00-20-71; cinq représentations de la version originale par le Joffrey Ballet, les 19, 20 et 21 à 20 h 30, le 22 à 15 heures et 20 h 30 au Théâtre des Champs-Elysées. Rens.: 47.00.2009.

## **DÉCOUVERTES** DE LA SEMAINE

Festival Debussy

Voir noire photo légendée page suivante. Du 12 au 29, Saint-Germain en-Laye. Théâtre Alexandre-Dumas, 20 h 30. Tél. : 30-87-

Restheven Grande fugue en si bémol majeur Symphonie n° 7

07-07, De 80 F à 120 F.

Lutoslawski Concerto pour orchestre

Formé aux exigences terribles de George Szell, l'Or-chestre de Cleveland est l'une des formations les plus parfaites au monde et Christoph von Donhanyi un directeur musical digne de son glorieux prédécesseur. Sa lecture des symphonies de Beethoven est passionnante à bien des égards ainsi qu'en témoigne l'intégrale qu'il a réalisée pour Telarc, aux Etats-Unis. Son interprétation tranche sur celles de beaucoup de ses collègues. À l'instar de René Leibowitz (Sélection du Rider Digest), Car Shuricht (EMI) et de David Zinmann au concert, Donhanyi s'efforce de respecter les tempos métronomiques du compositeur et de rendre à la texture de ces pièces leur transparence originelle. Il les dirige en tentant d'oublier la main-mise d'une certaine tradition ger-

Créé à Varsovie en 1954, le Concerto pour orchestre de Lutoslawski comprend trois mouvements. Cette œuvre virtuose, d'un accès facile, s'appuie sur des formes classiques et témoigne de la grande habileté du compositeur polonais pour faire souner un orchestre, pour mettre en valeur ses différents pupitres. Une pièce de choix parfaite - sans une faute, sans un décalage, - la Sinfonietta, de Zemlinsky lors de l'une de ses précédentes visites parisiennes.

Le 14. Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30. Tél. : 47-20-36-37. De 60 F à 450 F.

Exultate in justi Domin De Profundis

Kai Wessel (haute-cont Gilles Ragon (ténor), Josep Cabré (baryton), Capella reial de Catalog Le Concert des nations,

Profitant des journées Michel-Richard Delalande organisées par le Centre de musique baroque de Versailles, Philippe Suzanne, qui se présente comme l'inventeur de Musicora, fait scission avec le désormais célèbre salon qui prend place chaque printemps à Paris, en creant les Rencontres de l'Orangerie, Les 14, 15 et 16 septembre, tout ce que le milieu de la musique compte comme luthiers sera présent au Palais des congrès de Ver-

De l'autre côté de la place, Philippe Beaussant invite les musiciens de Jordi Savall (le 14, à 21 heures), de Philippe Herreweghe (le 15, à 17 h 30), de Marc Minkowski (le 16, à 15 heures) et de William Christie (le 16, à 21 heures) pour célébrer avec la pompe requise Michel-Richard Delalande, qui, évince de l'Académie royale de musique par Lully, devint tout de même compositeur et maître de musique de la Chambre du roi.

Chapelie royale du château, 21 heures. Tél. : 39-49-48-24. De 50 F à 170 F.

Berlioz Valtraud Meier (mezzo-soprano). Michael Myers (ténor). Pederson Monte Pederson (basse-bayton), René Schirrer (baryton-basse). The Philharmonia Orchestra, Chour du Châtsiet, John Eliot Gardiner (direction), Yamtis Koktos (miss en schos).

Après ses mises en scène d'Ariane et Barbe-Bleue, de Paul Dukas, et de Boris Godounov, de Moussorgski, Yannis Kokos, qui fut le décorateur d'Antoine Vitez, confirme son orientation fera-t-il de la Damnation de Faust? Une œuvre qu'il n'est peut-être pas nécessaire de mettre en images.

Le 18. Châtelet. Théâtre mus cal de Paris, 20 heures (et les 20, 24, 26 et 29 septembre). Tél. : 40-28-28-40. De 80 F à 395 F.

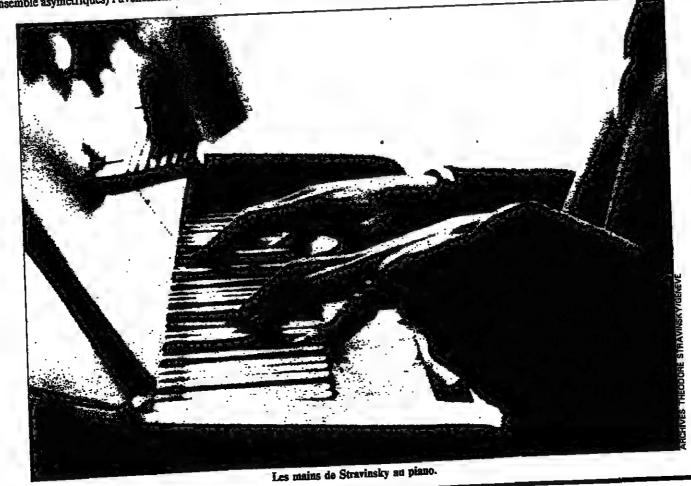

MUSEE BOURDELLE 16, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris - Mº Montparnasse DES ARTISTES A LA COUPOLE Montparnasse 1918 - 1940

Tous les jours, sauf lundi, de 10 h à 17 h 40 - Du 1" juin au 30 septembre -



Le héros pourrait s'appeler Jojo, un simple immigre? Un martyr? Il quitte son pays, il perd sa femme, ses dents, ses reins, ses poumons, son tra-vail, et il en meurt... Et il y aura Martin Antonio, l'ami, et Moïse Bensamoun, l'ennemi, et Gloria Khatchaki, et Bianca Rossi, et Paca, la sœur, et les autres, Brigitte Louis, Cochin, Madame Monaco : d'autres pauvres... L'argumentaire du nouveau spectacle de Georges Aperghis semble etre une transposition de l'univers de Zola. Mais sa musique ne ressemblera cer-tainement pas à celle de Gus-tave Charpentier! Création au Festival Musica de Strasbourg le 16, reprise au Théâtre Paris-Villette, à partir du 29 octobre.

Le 16, 17 heures ; le 18, 22 h 30, Strasbourg, Théâtre national, Tél. : 88-75-19-88. Mercredi 19 septembre à 20 h 30.

## RÉGIONS

**Chartres** 

Fauré

Rousse Mélodie : le Jardin mo Cœur en péril

Poulenc

Debussy r piano. Ilvres i et li

Ravel Mélodia : Don Quichotta i Dulcinéa lean-Claude Pennetier (pla

Vicolas Rivenq (barytori). La programmation du Festisur la voix, celle du baryton Nicolas Rivenq qui chante Roussel, Poulenc et Ravel en compagnie de Jean-Claudi Pennetier, celle de Françoise Pollet, dont le timbre opulent de mezzo se pliera inflexions exigentes des Nuits d'èté de Berlioz, et de Duparc, et celle de la soprano Catherine Dubosc, qui, accompa-gnée à la harpe par Marielle Nordmann, présente un florilège de mélodies de Gounod Reynaldo Hahn, Massenet. Faure, Debussy, Vierne et Ravel.

Le 15, Musée des beaux-arts, 21 heures. TéL : 37-21-19-85, de 90 F à 110 F.

Les Nuits d'été pour mezzo-soprano et piano

Duparc Debusy Mélodies

Lire ci-dessus. Le 16. Théâtre, 17 h 30. Tél. : 37-21-19-85. De 60 F à 120 F.

Lire ci-dessus Le 16. Musée des beaux-arts, 20 h 30. Tél. : 37-21-19-85. 110 F.

Cons-la-Grandville Telemann Concerto pour deux

Helpichen

Concerto pour quatre flutes à Bach

Suite nº 1 pour orci BWV 1066 Werner Ehrhardt Christine Angot

Cons-la-Grandville se trouve en Meurthe-et-Moselle, tout près de Longwy, autant dire dans une région qui ne croule pas sous le poids des festivals. Par chance, les Rencontres musicales de Cons bénéficient d'une programmation digne de l'hommage de Louis XIV qui disait que la vallée qui abrite ce petit village était la plus belle de France. Les concerts prennent place dans un château des treizième, seizième et dix-huitième siècles et dans un prieuré bénédictin du dix-huitième. Pour leur troisième édition,

ces rencontres ont invité des interprètes prestigieux : le Concerto Köin (le 15 septem-bre), les Tallis Scholars (le 21), René Jacobs et le ciaveciniste Andreas Staier (le 28) et l'Ensemble vocal Sagittarius (le 29). Que vont-ils interpré-ter ? Des œuvres de Schein Schütz, Monteverdi, Bach. Telemann, Purcell, Tallis. Taverner, Sheppard, Byrd, Gilles et Heinichen.

Le 15. Eglise Saint-Hebert, 20 h 30. Tél. : 82-44-97-66. De 90 F & 140 F.

Lyon Debussy Sonate pour violoncelle et piano Sonate pour flute, alto et harpe Sonate pour violon et piano Danses sacrée et profane p Alain Meunier (violoncelle), Alain Planès, Tabea Zimmermann (piano), Andres Adorjan (flûte), Marielle Nordmann (harpe), Annick Roussin, Ron Ephrat (violon), solistes du Festival de

Rassemblement hétérogène de, musiciens venus d'horizons De 80 F à 150 F.

INSCRIPTIONS MAINTENANT

49, rue Pierre Charron, 75008 Paris

M° Georges V. Tel: 42 56 25 49

Pédagogue hors normes, interprète

divers, les Musicades ambitionnent de provoquer des rencontres. Les Français Annick Roussin, Alain Meunier, Marielle Nordmann, Alain Planès, Michel Dalberto craindre de la confrontation avec Dmitri Sitkovetsky. Andras Adorian, Tabea Zimmermann, David Shiffrin, ou David Geringas. De leurs travaux d'approche peut surgir une musicalité nouvelle, un

enthousiasme décuplé. Bach L'Offrande musicale Variations Goldberg, arrangement pour trio à cordes de Dmitry Sitkovetsky

**Schnittke** Trio à cordes Andras Adorian (flûte). Michael Sekler.

Lire ci-dessus. Les 13 et 14, Salle Molière,

Sochaux Schubert Mozari

orchestre nº 18 KV 456 Symphonie nº 36 « Linz » Christian Zacharias (piarx

Un orchestre parisien en décentralisation | Bonne nouvelle | D'autant que l'Ensemble orchestral de Paris fait le voyage de Sochaux sous l'autorité souriante d'Armin Jordan, son directeur musical, avec un programme taillé sur mesure pour une formation de ce

type. Christian Zacharias joue le Concerto KV 456, de Mozart, l'un des plus beaux de la série. l'un des moins connus. Zacharias joue Mozart avec un naturel apparent qui cache une recherche, un travail sur la sonorité sans équi-

kors écoles, mozartiens d'aujourd'hui. L'été dernier, le jeune pia-Yvonne Lefébure niste allemand jouait des régnait chaque été concertos de Mozart au Fessur Saint-Germaintival de La Roque-d'Anthéen-Laye, grande ron avec l'Orchestre de prêtresse d'un Weinland, violoncelle solo de cette formation, s'en souquenté par des vient encore : « L'invention, l'inspiration, l'autorité de pianistos à sos Zacharias étaient telles que pieds. La ville de nous étions paralysés, presque incapables de jouer, fascines. Et des planistes, nous en avons accompagnés quel-

ques-uns / » Le 13. Maison des arts et loi-sirs, 20 h 30. Tél. : 81-94-96-34. De 90 F à 200 F.

**JAZZ** 

Tony Scott

Musicien protéiforme, versa-

tile au sens américain du terme (ou latin, c'est-à-dire valent chez les pianistes sans esprit critique), compagnon de route de l'aventure d'un demi-siècle de jazz, Tony Scott est au Duc des Lombards. Avec ses saxo-phones, clarinettes et autres binions, et sa longue barbe bianche de sage (les anches

Les 14 et 15. Au Duc des Lombards, 22 haures, Tél. ; 12-33-22-88.

## Parc de La Courneuve Max Roach

Max Roach est un des per-cussionnistes de génie de ce siècle : on pèse les mots. De la polyrythmie à la douceur la polyrythmie à la douceur de frappe, il a tout inventé qui marque radicalement l'histoire du jazz (la révolu-tion de be-bop avez Charlie Parker, c'est lui) et qui s'en-tende loin an-delà. Il est une des consciences intransi-geantes de sa communanté (afro-américaine) pour la liberté et la dignité des peu-ples. Après avoir joué pour la libération de Mandela, il revient la fêter : un concert de Max Roach devrait mobiliser, comme naturellement, tout métomane sans excep-tion. Au programme : Manu Dibango, Salif Keita, Michel Portal, Louis Sclavis et Ber-

Du 14 au 16 septembre, Fête de l'Huma, parc paysager de La Coumeuve.

## **ROCK**

Johnny Hallyday

Le concert de l'album des clips. Soit Cadillac, ou Johnny en rocker, en délinquant, en amant, mis en scène, parce que c'est l'habi-tat naturel de la bête (de scène).

Les 14 m 18, 20 h 30 fet les 30 septembre et les 2 et 3 octobre); le 15, 21 heures (et le 30 septembre et les 2 et 3 cctobre); le 13, 21 heures (et le 30 septembre et les 2 et 3 octobre); le 16, 17 heures. Palais omnisports de Paris-Bercy. Tél. : 43-46-12-21. Location [Fasc, Virgin] Megal-Location (Frac. | Virgin) Megal-store. De 135 F à 235 F. | Junqu'au 3 octobre.

## européen fré- Jimmy Oihid

Le rossignol des banlienes lyonnaises, ou le James Brown d'Oran, comme on Debussy rend hont- veut, fait ses débuts sur une mage, par un peu grande scène parisienne (à plus qu'un festival, la nonvelle aconstique de au petit prodige l'Elysée-Montmartre, de formé par Cortot, tonte façon en progrès) en même temps que sort son premier disque. Un bon coup de chalcur.

honnours ni les chi- 20 heures. 75 F.

## Gelo Jimi Hendrix

Pour le vingtième anniver-saire de la mort du guitariste, héritiers spirituels, fans transis, épigones de plus ou moins bon aloi investissent l'Olympia pour évoquer l'âme du gancher. Avec des anciens combattants (le batteur Mitch Mitchell), des pas dignes de dénouer sa sandale (Alvin Twenty Years After Lee) et beaucoup d'autres

CAN THE LANGE !

---

沙地震

الموالية الإستادات

・ガス発表

11 mg. 28.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

The second

The second

To Planting

Toposty and

in in most 4

マイン 大連生産

Same of the section in

Company and - The State of

in the same #

and the second of

1. 7.69 -1

11 11 11 11 11 11 11

世界の大学を

11 2 ct 1

and the state of the state of

The Farm of Farms

4 11 35 Trains

- 20 - # 99

· · · · · ·

mater is 🙀

多類 加

· 5.500

三 多 歌 編

一个 海 解 1

\*\* 1 Sept. 1988

্ৰান্ত 🐚

i hand

THE SECTION SECTION

\*\*\* - 5 桥 / # - 山 多糖 `- 5°00 💥 7/5 A

1.05-19 20 -- 1.

· 有機數

or James

建新品等第一

Le 15. Olympia, 20 h 30. Tél. : 47-42-25-49. Location Frac.

#### Los Lobos

C'est un des meilleurs (virtuosité, intelligence, culture, économie) groupe de rock classique du monde. Bien au delà de la Bamba, une maîtrise parfaite et joyeuse du rock'n'roll et de la musi-

Le 17. New Morning, 21 heures. Tél. : 45-23-51-41.

## MUSIQUES **DU MONDE**

### Tenia Maria

Tania Maria vient de sortir un nouvel album (Bela Vista, Capitol/EMD. Elle en avait offert apelques titres en primeur lors de son dernier passage à Paris (dont une adap-tation ratée de Satisfaction des Rolling Stones). Les rythmes brésiliens se marient bien avec le jazz, Tania Maria joue du piano avec une vigueur sans accroc, s'américanise un peu plu chaque fois et on a plaisir i l'entendre sur une scène qu'elle aime, mais on youdrait bien la voir changer un peu, rien qu'un peu...

Les 13 et 14. New Mort 21 h 30. Tél.: 45-23-51-41.

## Thiona Sock

Thione Seck possède une voix haute, modulée. La mélodie trainante et bachée chantée en wolof donns à cette musique des airs de nostaigie coupés par des accords de guitare et des percussions toniques, mais toujours enveloppés d'une sensibilité du bout des doigts. Sénégalais, Thione Seck a intégré Yousson n'Dour sans

Le 15. New Morning, 21 h 30. Tel.: 45-23-51-41.

> La sélection « Musiques » a été établie par Alain Lompech. « Jazz » : Francis Marmando « Rock » :
> Thomas Sotinel.
> « Musiques
> du monde » :
> Véronique
> Mortaigne.

. .

4.1

 $\mathcal{T}_{\mathcal{F}^{-1}}$ 

150

100

24



#### L'AMERICAN LANGUAGE PROGRAM SESSIONS INTENSIVES: 17-28 Septembre ler TRIMESTRE : ler Octobre-22 Décembre Civilisation Cours spécialisés Préparation au TOEFL et au Bac. you wanted your eggs scrambled, J'aurais sunny side up 🕻 dù passer or over easy? ( par l'American Center avant! COURS

Pershing Hall:

D'AMERICAIN

Centre Franco-Americain:

l place de l'Odéon, 75006 Paris. M° Odéon, Tél , 46 33 18 52

## Rentrée : les grandes eaux

posent au Palais des congrès, porte Maillot à Paris, un grand raout du piano en quatre concerts et trois après-midi : les Français Cabasso, Pludermacher, Planès, Bavouzet, le Roumain Vieru, d'autres plus ou moins connus, en tout dix-sept pianistes soit trente-quatre mains, et parfois seize simultanément, dans des œuvres originales pour claviers multiples (Bartok), des transcriptions (Mahler, Beethoven-Liszt), des improvisations. Très fou, très mode,

★ Les 28, 29 et 30 septembre, 15 heures et 16 h 30, sate Havane, Palais des congrès. Rens. : Sony, 15 rue Floréal, 75017 Paris. Tél. : 40-87-30-00.

Grand-messe pour Amnesty. - Il fallait Berlioz et la grande machinerie de son Requiem, pas moins, pour qu'Amnesty International, à la veille de ses trente années d'activité, aidé par une grande agence de relations publiques, marque les mémoires par un concert en tout point exceptionnel. Avec, au pupitre, Eliahu Inbal, on ne saurait faire mieux. Et, sur la scène du Châtelet, le Philharmonique de Londres. Prix des places au bénéfice d'Amnesty: 650 et 700 F. Des billets restent disponibles, à un prix normal, aux guichets du théâtre.

★ Le 28 septembre, 20 h 30. Rens. : Fabrice Boussin pour Amnesty International, 20 rue Jacques-Dulud, 92252 Neutly . Tel. : 47-45-17-45. Et au Châtelet, tél.: 42-33-00-00.

Métissages croisés à Lille . - Choisir le thème du métissage, c'est le moyen rêvé d'annoncer la couleur pour un festival sans priorités (entre création, reprises et simple diffusion, entre classique, rock, variétés et jazz, entre cinéma et musique, musique savante et traditions). L'occasion, pour le festival de Lille, toujours pléthorique, toujours pas français, ce serait trop beau.

Trente-quatre mains porte Maillot. - Les décloisonné, de contenter un peu tout le monde, Japonais de chez Sony qui, outre la hi-fi, connais- comme c'est sa vocation, et son obligation sur un sent la musique et ont le sens de la publicité, pro- aussi longue période (9 octobre-24 novembre). Et tant qu'à affirmer son œcuménisme, à qui confier le rôle d'invité d'honneur? A Michel Portal, vous l'avez

devenu une énergi-

que vieille dame,

qui n'aimait ni les

chis mais tolloment

les bibis...

\* Festival de Lille 1990, du 9 octobre au 24 novembre, 2, rue des Bons-Enfants, 59800 Lille. Tél.: 20-06-88-04.

Quatuors en folie . - Une escadre de formations internationales (Les Arditti, Borodine, Orlando, Amadeus...), une division de jeunes quadriges lau-réats de concours internationaux, cinq grands solistes (Bayerle, Marder, toujours Portal...) pour un Forum international du quatuor à cordes, troisième du nom, complété par des cours d'interprétation, une table ronde, une intégrale des quatuors et quintettes de Mozart : musique de chembre en folie, comme le public aime la voir pratiquée aujourd'hui.

\* Forum international du quatuor à cordes, du 15 au 27 octobre, théâtre des Champs-Elysées. Rens.: association Pro Quartet, 20, rue Geoffroyl'Asnier, 75004 Paris. Tél. : 48-04-54-13.

Massenet reconnu per Saint-Etienne Pourquoi un festival Massenet à Saint-Etienne? On aurait pu, un temps, se poser la même question sur l'opportunité d'une biennale Berlioz à Lyon. Si l'auteur de Werther est, à partir de cette année, honoré tous les deux ans dans la ville des Verts, c'est qu'il est aujourd'hui trop mal aimé, car français, et que le meilleur moyen de le réhabiliter c'est de lui consacrer une biennale... au risque de voir celle-ci s'épuiser un peu vite, faute de munitions. Enfin, voici cette année, deux «recréations», celles de l'opéra Cléopâtre et de l'oratorio la Vierge, œuvres annoncées comme «importantes» et accompagnées de pages mélodiques et instrumentales du maître, en deux concerts annexes. Tous les chanteurs ne sont

\* Du 20 au 27 octobre, première Biennale ssenet. Rens. : Centre de ordation lyrique, muscale, chorégraphique, MCC, Jardin des Plantes, 42030 Saint-Etienne cadex 02. Tél.: 77-25-35-18.

Shlomo Mintz and Co . - Il est né à Moscou, opté pour la nationalité américaine, s'est fait, de Saizbourg à Vienne et de New-York à Jérusalem, beaucoup d'amis car, s'il est brillant en scàne, il est modeste et doux en compagnie. Violoniste (l'un des plus prestigieux de la génération des moins de quarante ans) mais aussi altiste et chef d'orchestre, Shiomo Mintz vient pour cinq concerts à Paris, entouré d'enviables amis (Dumay, Caussé, Guillemette Laurens...) et accompagné à l'occasion par l'Orchestre de chambre d'Israel. On disait «schubertiades». Alors, rendez-vous pour cas « mintziades»?

★ Les 31 octobre (concert pour violon seul), 3, 5, 7 et 8 novembre, Auditorium du Louvre, Musée du Louvre, 34-36 Quai du Louvre, 75058 Paris cedex 01. Tél.: 40-20-50-50.

101 archets pour Casals . - Roland Pidoux. qui n'est pas un violoncelliste triste, réunit cent un violoncellistes français pour un hommage à Pablo Casals. Une idée qui aurait ravi le violoncelliste catalan qui, lui aussi, aimait s'amuser.

\* 17 novembre, théâtre des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne, 75008 Paris. Tél.: 47-20-30-88.

Hongrois, l'automne. - Kodaly, Bartok, Kurtag, Ligeti : les compositeurs hongrois de musique savante ne sont pas les seuls à figurer en tête du programme musical du Festival d'automne. Il y aura aussi les Tziganes... Douze pages, dans notre prochain supplément Arts et spectacles pour en dire plus sur ca festival.

\* Jusqu'au 31 décembre, Festival d'automne, 156, rue de Rivoli, 75001 Paris. Tél.: 42-96-12-27.

# Vieillir à Bandol

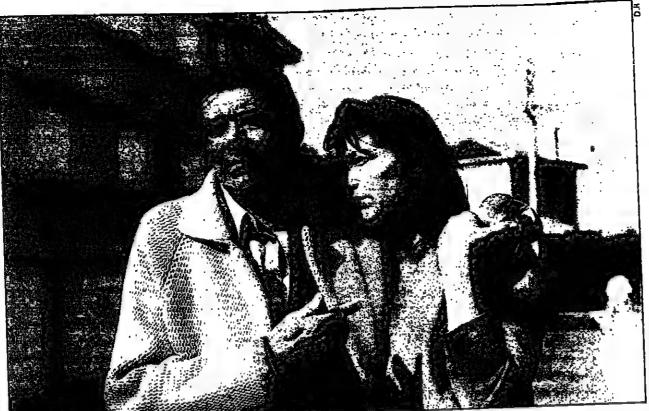

e Quand nous avons répété à Paris, dans l'instant même, des choses se sont passées entre Jane et moi. Bertrand les a aimées et elles sont restées dans le film. »

## **TOUS LES FILMS NOUVEAUX**

La liste complète des films en exclusivité et des grandes reprises paraît désormais dans le Monde du mardi (daté mercredi), soit la veille de notre supplément Arts-Spectacles.

### Los Affranchis

de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Penal, Lorraine Bracco, Paul Sorvino. Américain (2 h 21).

Dès qu'il a été en âge de penser, Ray Liotta a su qu'il serait gangster. Il :e met à la disposition des adultes, et devient peu à peu un important personnage. Pas un chef cependant, car il est à moitié irlandais. Les lois de la Mafia sont strictement nationalistes. Martin Scorsese raconte la Matia à travers le regard de son héros. c'est-à-dire par le petit bout de la lorgnette. Les coulisses du crime, en quelque sorte. Tout un voyage à la fois familier, surprenant, délec-

table.

VO: Forum Horizon, handisapés. THX, dolby, 1 = (45-0857-57): Pathé Impérial, handicapés, dolby, 2 : (47-4272-52): Action Rive Gauche,
dolby, 5 = (43-29-44-40); 14
Juillet Odéon, dolby, 6 = (4325-59-83): Gaument
Champs-Elysées, dolby, 8 =
(43-59-04-67): UGC Nor-

nandie, 8- (45-63-16-16) :14 dolby, 17 (44-68-04-16). VF: Rex, dolby, 2 (42-36-83-93); Paramount Opéra, handicapés, dolby, 9 (47-42-56-31); Les Nation, dolby, 12 (43-43-04-67); UGC Gobelins, handicapés, dolby, 13 (45-61-94-95); Gaumont Alésia, handicapés, 14 (43-27-84-50); UGC Convention, dolby, 15 (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01).

Comme un oiseau sur la branche

de John Badham, avec Mei Gibson, Goldie Hawn. David Carradine, Bill Duke. Américain (1 h 47).

Goldie Hawn et Mel Gibson se sont aimes dans les années 60. Il a disparu, elle retrouvent par hasard.

dentette dans.

M M weiger beite.

At Mark old and an

at C'st date to be ter Lieb Berteile Derbat.

A 487 50 (1977) 4:11. Secusification and the security of the secusion of the secusio

Mit die die de la constant de la con

desirate de Mariana

COURSE IN THESE LINES IN CO.

Marie Marie Ares and a

MANUSTRE LITTLE

ne de programme despris Safri horse

Los tobos

were for

DU NO:

Territo Moria

THE WOLLS

Contract Contract 47.1.19

10 - A 218 25

\*ಮ್ ಎಲ್ಲಾ<sub>ಡಿ</sub>

and a first test

77.7

pour le cinéma depuis Despair, J. 14 1.25 de Fassbinder, en 1978. L'envie d'ajouter Tavernier à sa galerie d'intellectuels du cinéma (Losey, Cukor, Visconti, Resnais) a convaincu Bogarde d'abandonner pour quelques mois sa table d'écrivain.

Dirk Bogarde est sorti

de sa retraite d'acteur

pour travailler avec

Bertrand Tavernier.

Il n'avait pas tourné

IRK BOGARDE entretient avec l'Angleterre des rapports si tumultueux qu'on ne s'étonnera pas de le voir reprendre du service devant les caméras pour incarner un vieil Anglais pétri d'égoïsme qui a choisi de finir ses jours à Ban-

Bogarde a passé presque vingt ans de sa vie dans le sud de la France et n'est rentré à Londres que deux ans. S'il estime avoir pris sa retraite d'acteur, il se considère - rythme de publication et chiffres de ventes à l'appui - comme un écrivain en pleine activité. Outre ses romans et récits autobiographiques, il collabore régulièrement au Daily Telegraph comme critique littéraire. Et il a raconté, dans un article paru dans The Independent (sans doute pour s'épargner la douleur de quelques interviews avec les journalistes britanniques, pour lesquels ses sentiments sont moins que confraternels), comment le hasard lui avait fait croiser le chemin du scénario de Colo Tavernier O'Hagan intitulé Daddy Nostalgie.

Une amie commune à Bogarde et Jane Birkin cherchait à joindre un acteur britannique d'un certain âge pour lui faire lire le script. Au lieu de fournir le numéro de téléphone d'un collègue, Dirk Bogarde intercepta le script (dont il avait refusé une première version, cinq ans plus tôt) et convainquit sans efforts Tavernier qu'il ferait un bon Daddy.

Dans son appartement, tout en hant d'un immeuble victorien de Chelsea, Dirk Bogarde explique ce détournement : « l'avais vu tous les films de Bertrand, mais je ne l'avais rencontré qu'une sois, cinq minutes, à Cannes. J'étais président du jury et je lui al remis le prix de la mise en scène pour Un dimanche à la campagne. Nous nous sommes rencontrés au Lancaster, à Paris. La traduction du scenario n'était pas excellente, trop littérale. Jane Birkin avait essayé de réécrire un peu mes dialogues, mais j'ai voulu le faire moi-même. Ensuite j'ai apporté tous mes habits à Paris, et nous les avons choisis avec Bertrand et le costumier. C'est important pour moi, je pars toujours de l'extérieur. J'al choisi des chaussures affreuses, très lourdes, pour tirer mon personnage vers le bas. J'ai aussi bu plein de bière et je n'arrive plus à m'en débarrasser.»

Dirk Bogarde n'a pas eu de mal à se remettre au travail. Le métier d'acteur, comme la bicyclette, ne s'oublie pas, surtout quand on a tourné soixante-dix films. En 1947, après avoir donné sept ans de sa vie à Sa Gràcieuse Majesté (une guerre mondiale plus des prolongations à Java, en raison de ses talents de lecteur de photos aériennes), Dirk Bogarde fut enrôlé par la Rank. La major britannique tenait ses acteurs dans les mailles de contrats qui n'avaient rien à envier à ceux de la MGM du temps de Mayer. Tournant avec les artisans des studios d'Ealing, Bogarde est devenu une star « du jour au lendemain », dit-il dans un claquement de doigts. Poursuivi par des jeunes filles qui n'avaient pas encore les Beatles à se mettre sous la dent, il enchaînait en moyenne trois films par an.

«La Rank me permettait de jouer au théâtre une fois tous les deux ans, aussi longtemps que la pièce veaux» page suivante.

restait à l'affiche. Mais je n'avais pas réalisé que le temps que je passais sur scène reculait d'autant l'échèance de mon contrat avec la Rank. J'al fini par arrêter le théâtre parce qu'à la fin. dès que j'apparaissais sur scène, ces idiotes (les fans) se mettalent à hurler. » Sa carrière théâtrale a évité Shakespeare, que l'on croyait indispensable au curriculum vitae de l'acteur britannique. «Shakespeare m'a toujours ennuyé, comme le théâtre classique en général », dit-il avec la satisfaction du mauvais sujet qui a besoin des convenances pour pouvoir les maltraiter.

Il a fallu les années 60, la rencontre avec Joseph Losey, puis avec Visconti, pour que Dirk Bogarde se libère du fardeau de la popularité et exerce son métier d'une manière qui lui convienne : « J'essaie de faire du jeu une activité intellectuelle. Je suis professeur et c'est ce que j'ai le plus de mai à faire comprendre à mes élèves, qui ont entre dix-huit et vingt-deux ans. S'ils réfléchissent, ils n'auront plus besoin de se fatiguer à jouer. » Même si la méthode a ses limites, et Bogarde reconnaît que le rôle de Von Aschenbach dans Mort à Venise exigea jusqu'à ses dernières forces, elle a trouvé un terrain idéal avec Daddy Nos-

« Daddy était une extension de moi-même, dit-il. Un Anglais, beaucoup moins sentimental qu'un Français. Quelqu'un qui avait été terriblement gâté et qui s'était retiré à Bandol et avait entrepris d'y mourir. Quand le montage a été terminé, Bertrand m'a appelé à Londres et m'a prévenu que le film avait beaucoup changé, que je serais surpris. Son père était mourant, ce que je ne savais pas au moment du tournage. Et Bertrand m'a demandé de tourner une scène supplémentaire dans laquelle j'expliquerais la douleur et la mort à ma fille. J'al répondu à Bertrand qu'une scène comme ça serait très difficile à écrire, qu'on ne pouvait pas intellectualiser la douleur, la rationaliser. Bertrand m'a répondu : « Voilà, c'est ce que vous devez dire » et nous nous sommes mis à écrire cette scène. Sans elle, le film n'aurait pas eu de conclusion. En plus, il aurait trop ressemblé à Un dimanche à la campagne.

» Je ne voulais pas que Daddy Nostalgie soit un film au sujet d'une Jeune semme qui vient seter l'anniversaire de son vieux père. Je ne voulais pas rejouer le rôle de Louis Ducreux. Mais il suffisait de travailler ensemble, avec le réalisateur. Et c'est toujours là qu'est le plus intéressant pour un acteur. De toute façon, Un dimanche... était un joli film, un peu comme un Renoir, alors que Daddy est volontairement laid, sauf la scène pendant laquelle il explique à quel point il a eu de la chance. Sinon, tout est laid. La côte est raragée, la maison est moche, c'est une villa plus qu'ordinaire. On ne voit jamais un palmier, rien que des pylônes. Et c'est vrai que Bandol n'est pas un endroit très plaisant. Je me souviens du temps où ce n'était qu'un port de pêcheurs, mais je pourrais en dire autant de Saint-Tropez.»

En ce moment, Dirk Bogarde termine un nouveau livre de souvenirs qui couvre la fin de son séjour en France et son retour en Angleterre. «Le monde littéraire est encore plus snob et serme que celui du cinéma. On peut écrire autant qu'on veut (il a publié huit livres depuis 1977), on est toujours considéré comme un acteur qui écrit, pas comme un écrivain. Plus ça va, plus mes critiques sont mauvaises. »

THOMAS SOTTNEL \* Lire la liste des salles sous la rubrique «Films nou-

## PREMIERE MONDIALE

".Intelligent... efficace... rare et beau à la fois."

".. Eblouissant..."

LE MONDE



## **AUJOURD'HUI**

A ...

VO: UGC NORMANDIE PRESTIGE - GAUMONT CHAMPS ELYSEES - FORUM HORIZON - 14 JUILLET ODEON 14 JUILLET BASTILLE - 14 JUILLET BEAUGRENELLE - GAUMONT PARNASSE - ACTION RIVE GAUCHE UGC MAILLOT - PATHE IMPERIAL - ESCURIAL PANORAMA VF: PARAMOUNT OPERA - REX - GRAND MIRAMAR - NATION - UGC GOBELINS - UGC CONVENTION

GAUMONT ALESIA - PATHE CLICHY Et dans les meilleures salles de la périphérie.

Il est poursuivi pour en savoir trop sur un flic mal-honnète qu'il a envoyé en prison et qui vient d'en sortir. Il entraîne son ancien amour dans une cavale qui tente en vain de retrouver la frénésie burlesque de A la poursuite du diamant vert, et se termine par un show bien spectaculaire dans un zoo. Tous les ingrédients y sont, mais ca ne fonctionne pas. Goldie Hawn s'agite et gri-mace, Mel Gibson n'est pas à l'aise. A sa première apparition, son rire force donne le ton : le cœur n'y est pas.

VO: Forum Horizon, handica-pés, 1\* (45-08-57-57); Pathé Hautefeutile, dolby, 6\* (46-33-79-38); UGC Rotonde, dolby, 6\* (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, dolby, 8\* (43-59-92-82); UGC Biarritz, dolby, 8\* (45-62-20-40), VF: Rex, 2\* (42-36-83-93); Paramount Opéra, dolby, 9\* (47-42-56-31); Les Nation, dolby, 12\* (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, dolby, 12\* (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13\* (43-31-60-74); Mistral, handicapès, 14\* (45-39-52-43); Pathé Montparnesse, dolby, 14\* (43-20-12-06); UGC Convention, dolby, 15\* (45-74-93-40); Pathé Cischy, dolby, 18\* (45-22-46-01); La Gambetta, dolby, 20\* (46-36-10-96). VO : Forum Horizon, handic

Daddy Nostalgie de Bertrand Tavernier, evec Dirk Bogarde, Jane Birkin, Odette Laure, Emmanuelle Bataille, Charlotte Kady, Michèle Minns. Français (1 h 45).

Les derniers jours d'un vieux dandy, entouré de son épouse et de sa sille offrent au réalisateur d'*Un* dimanche à la campagne l'occasion d'une nouvelle

Alberto Express

de Arthur Joffé, evec Sergio Cast Nino Muntred Maria Trintignan Marco Messeri,

Thomas Langmann, Michel Aumont,

Français (1 h 30).

Le temps d'une folle nuit

dans le train Paris-Rome,

l'odyssée d'un jeune homme

qui, à l'heure de devenir

papa, se souvient qu'il doit

rembourser une dette

énorme à son propre père.

Son voyage mouvementé

sera l'occasion de rencontres

burlesques ou émouvantes

1.5

évocation en demi-teintes des petits riens de la tendresse et du bonheur avant l'extinction d'une certaine idée, insouciante et joueuse,

de l'existence.

Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); Ciné Beaubourg, handicapés, 3: (42-71-52-36); UGC Odéon, 6: (42-25-10-30); U.G.C. Montparnasse, 6: (45-74-94-94); La Pegode, 7: (47-05-12-15); Saint-Lazere-Pasquier, 8: (43-87-35-43); UGC Champs-Elysées, handicapés, 8: (45-62-20-40); UGC Opéra, 9: (45-74-96-40); 14 Juillet Bastille, handicapés, 11: (43-57-90-81); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13: (45-61-94-95); Mistral, 14: (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); Gaumont Convention, handicapés, 15: (48-28-42-27); UGC Maillot, 17: (40-68-00-16).

Le Prédostiné de Deniel Wachamun nvec Shuil Rand, 5vi Shissel, Ronit Elkabetz, Shahtai Canortti, Yitshak Bahbi Neema Deniel Denien David Danino. Israélien (1 h 34).

Dans le nord de la Galilée, le fils d'un rabbin refuse son état de « prédestiné ». Il a rompu avec sa famille et part sur les routes. En compagnie d'un ami, il fait des tours de télépathie. Ils rencontrent une semme étrange... Le Prédestiné montre le conflit extremement violent entre l'intégrisme et une vie laïque. La recherche du bonheur à travers les artifices du spectacle.

VO: Forum Orient Express, handicapés, 1" (42-33-42-26): 14 Juillet Parnasse, 6: (43-26-58-00): Pathé Hautefeuille, 6: (46-33-79-38): George V, 8: (45-62-41-46).



Robert De Niro le chien fou face à Har-vey Keitel taraudé par l'angoisse du péché, c'était, dix-sept ans avant les Affranchis, la pre-mière évocation aux couleurs de cauchecouleurs de cauchemar et d'humanité de la communauté italoaméricaine par iflortin Scorsese : Mean Streets ressort dans les salles parisiemes, en même temps que l'Action-Christine propose une rétrospec-tive de huit de ses films. (Téi. : 43-29-11-30).

A STATE

Julieta Serrano, Maria Barranco, Espagnol (1 h 40).

Ricki le beau costaud lunatique aime Marina la pulpeuse au cœur d'artichaut l l'enlève, la séquestre et attend que le dieu de l'amour fasse son ouvrage. Dans les décors sarfelus et colorés d'Almodovar, une histoire d'amour qui commence comme un conte per-vers et se termine en romance parfumée d'une eau de rose coupée d'ironie. VO : Latina, 4º (42-78-47-85) : Neffer Logos ), handscapes, 6- (43-54-42-34) ; UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94) ; Le Triomphe, 8- (45-74-93-50). aur le chemin du passage à

Ciné Beaubourg, handicapés, 3° (42-71-52-38): UGC Montparnasse, 6° (45-74-94-94); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); UGC Obéra, 9° (45-62-20-40); UGC Opéra, 9° (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); UGC Obelins, 13° (45-61-94-95); UGC Convention, 15° (45-74-93-40); Pathé Wepler II, 18° (45-22-47-94). La Captive du désert de Raymond Depardon, avec Sandrine Bonnaire, Dobi Korë, Isal Koré, Dobi Wachink Brahim Barkaï, Atohi Wahi-II. Français (1 h 48).

Une jeune Française prise en otage par des guérilleros Attache-moi! africains découvre dans le de Pedro Almodovar, avec Victoria Abril, désert un sens nouveau du temps, de la beauté et de la dignité. Une aventure inté-Antonio Banderas Francisco Rabal, Loles Leon, rieure filmée par la caméra

d'un grand documentariste. attentif à la grâce des lieux et des visages. Saint-André-des-Arts i, 6-(43-26-48-18).

Chasseur blanc, cour noir de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Jeff Fahey, George Ozundza, Alun Armstrong, Marks Barrong,

> can Queen par John Huston, la quête suicidaire d'un grand cinéaste pour s'appro-cher d'un univers qui le dépasse : à la fois le mystère de l'Afrique et la transgression de toute morale. Tandis qu'autour de lui s'affaire une équipe de cinéma, le personnage de Clint Eastwood transforme une chasse à l'éléphant en rituel de mort et d'initiation. VO : Républic Cinémas, dolby, 11° (48-05-51-33) ; Studio 28, 18° (46-08-36-07).

Inspiré du tournage d'Afri-

Cyrane de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent Perez, icques vveber, pland Bertin, nilippe Morier-Genoud. ençais (2 h 15).

En vers et contre tous, l'épo-

pée du Gascon au grand nez qui défia les puissants, se fit le porte-parole désintéressé et souffrant de son rival dans le cœur de celle qu'il aimait, se couvrit de gloire au siège d'Arras et mourut, tué par une bûche et par les facheux, sans avoir jamais perdu son souffle de poète. Forum Orient Express, handi-capés, 1= (42-33-42-26); UGC Danton, 6• (42-25-10-30); La Triompha, dolby, 8• (45-74-93-50); Sept Par-nassiens, dolby, 14• (43-20-32-20).

La Fillo aux allumettes de Aki Kaurismald. avec Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkuri, Vesa Vlerikko, Reijo Talpale, Silu Seppala, Finlandais (1 h 10).

La très noire, très simple et très pince-sans-rire histoire d'Iris que personne n'aimait, qui travaillait comme une esclave, se faisait battre par ses parents, humilier par ceux qu'elle prenait pour des princes charmants et qui décida un jour que ça suffisait comme ca. VO : Utopia Char (43-26-84-65).

**Nouvelle Vague** de Jean-Luc Godard, avec Alain Delon, Domiziana Giordano, Roland Amstutz. Laurence Cote, Jacques Dacqmine, Christophe Odent. Franco-suisse (1 h 25).

La femme riche recueille le vagabond, l'aime et le laisse périr. Un homme, (le meme ?) réapparaît, subjugue la femme et la sauve. Dans le miroir magique du thème éternel de l'éternel retour, une double histoire d'amour où l'humour et la critique du pouvoir sous toutes ses formes jouent les contrepoints. Du Godard, et du grand.

Républic Cinémas, 11• (48-05-51-33).

Rêves de Akira Kurosawa, avec Akira Terao, Mitsuko Baisho, Toshie Negishi, Mieko Harada, Mitsumori Isald, Toshihiko Nakano. Japonais (1 h 57).

Huit rêves du grand cinéaste japonais pour évoquer les âges de sa vie, son angoisse face à la destruction de la nature, son espoir dans la capacité des artistes à conserver la trace des beautés enfuies. Autant d'apologues féeriques ou cauchemardesques magnifiés par une somptueuse mise en image.

VO : 14 Juillet Parnasse, 6-(43-26-58-00) : Denfert, han-dicapés, 14-(43-21-41-01).

S'en fout la mort

de Claire Denis, avec Isaac de Bankold Alex Descas, Jean-Claude Brialy, Sohreig Dommartin, Christopher Buchholz, Valerie Monnet.

Un Antillais beau et pauvre arrive un soir avec un copaio africain à Rungis et organise des combats de coqs. Il aime ses coqs, les caresse, leur parle. Il a un préféré qui porte le nom de « S'en fout la mort ». Les cogs, comme les taureaux des corridas, doivent mourir, et le bel Antillais se laissera devenir coq. Claire Denis filme un monde de solitude, de légitime violence. Elle est un grand

Gaumont Les Halles, 1" (40-28-12-12); Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Racine Odéon, 6º (43-26-19-68); Gaumont Ambassade, 8' (43-59-19-08); La Bastille, handi-capés, 11º (43-07-48-60); Gaumont Alésia, 14º (43-27-84-50); Bienvenüe Montpar-nasse, 15º (45-44-25-02); Pathé Wepler II, 18º (45-22-47-94).

The King of New-Tork

de Abel Ferrara, avec Christopher Walken, Larry Fishburne, Jay Julien, Janet Julian, Paul Calderon, Victor Argo. Américain († h 40).

L'opéra de New-York. On ne voit pas la ville, elle est présente comme jamais. À la fois réelle et mythique, dans une histoire très simple d'amitiés, de trahison, de mort. Elle existe dans je regard perdu, dans la silhouette élégante et fragile de Christopher Walken. VO : George V, 8- (45-62-

La Vote della luna de Federico Fellini, avec Roberto Benigni Paolo Villaggio, Nadia Ottaviani,

Il y avait une fois un naïf

qui entendait la voix de la lune sortant d'un puits, li partit à la recherche d'une très belle femme blonde dont il avait trouvé l'escarpin d'argent. En chemin, il rencontra toute une popula-tion invraisemblable, dont un philosophe amer et ironi-que, un monde enchanté,

enchanteur, sensuel, cruel : le monde fellinien. VO : Lucemaire, 6- (45-44-57-34).

**REPRISES** 

L'Atalants de Jean Vigo, avec Jean Dasté, Dita Parlo, Michel Simon, Gilles Margaritis. Français, 1934, noir et blanc, copie neuve (1 h 29).

Un couple heureux et Michel Simon, un original qui vit avec ses chats, sur une péniche. La femme craquera un soir au bal musette. Elle partira, Michel Simon, la ramènera. Une chanson « réaliste » court dans le film, c'est le Chaland qui passe. Il y a la poé-sie mélancolique et douce de Jean Vigo dans cette version intégrale qu'il n'a pas pu

YOUR. Saint-André-des-Arts II, 6-(43-26-80-25).

Freaks de Tod Browning, svac Wallace Ford, Olga Baclanova, Leila Hyams, Américain, 1932, noir et

Un nain de cirque est amou-reux d'une belle acrobate qui joue avec ses senti-ments. Le mélo est transfiguré par la beauté des images, par l'angoisse qu'elles dégagent, la fascina-tion qu'elles exercent. Ce film est une légende. VO : Action Ecoles, 5- (43-25-72-07).

Moon Streets de Mirrón Scorecus, avec Robert De Niro, Harvey Keitel, David Prouel, Amy Robinson

La « Petite Italie » new-yor-kaise, les lois de la Maña, le quotidien, le tout-courant. C'était en 1972, comme une ébauche des Affranchis, le dernier film de Martin Scorsese, et déjà c'était le même humour, la même rudesse. Et Robert De Nim Et Robert De Niro.

Street Sec.

でおくち アンス・イン・イル 八字 神経機

192

< 编 · 编

والإقداد --

1 March 1

- Tene

11/1/19

· // 學習

THE STORY &

A HATE.

Section September

The section of the section of

Talkata 🗱 🧸

1. Tr 18 1.00

200

 $F\in \mathcal{D}(X,\mathbb{Z}_{n}^{n},A^{n+1})$ 

CONTRACTOR STATES

MARKET AND SAIL

"一点不会" 吳麗

1025 24 24

- 海海

horne - Elec

C 1674

1,343

(Voir notre photo légendée.) VO: Le Saint-Germain-des-Près, Salle G. de Beauregard 6- (42-22-87-23); Les Trois Baizac, 8- (45-61-10-60).

Une place av soleil de George Stevens, Hizabeth Taylor, Shelley Winters, Anna Revere, Raymond Burr,

Raymond Burn, Herbert Heyes, Américain, 1951, noir et Le drame de l'ambition. Montgomery Clift est un prolétaire, il sort avec Shel-ley Winter et séduit une fille de famille, Elizabeth Taylor. Pour l'épouser, il pense supprimer sa fiancée, qui au cours d'une dispute se noie accidentellement. L'histoire, plutôt didactique, tient et survit grâce aux acteurs, à la

rencontre fulgurante, tragi-que, de Monty Clift et de Liz Taylor. VO : Action Christine, 6- (43-29-11-30) : Mac-Mahon, 17-(43-29-79-89).

Vare-Cruz de Robert Aktrich, avec Gary Cooper, Burt Lancaster, Dunies Darcel. Américain, 1953 (1 h 32).

C'est encore au Mexique, encore des hors-la-loi, un trésor dont ils assurent la protection et qu'ils envisagent de s'approprier. Mais c'est une autre forme de western, avec des chevau-chées, de l'action, des coups de feu, bien sûr. Mais aussi une part d'humour et de dérision.

VO : Les Trois Luxembourg, 6-(46-33-97-77) ; Les Trois Bel-zac, 8- (45-81-10-60).

La sélection cinéma a été établie par Colette Godard et Jean-Michel

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

### SORTIE LE 19 SEPTEMBRE DENNIS QUAID

**SÉLECTION PARIS** 

l'áge adulte.



## GALERIE

GEORGES-PHILIPPE VALLOIS ENTRE

> LA GEOMETRIE ET LE GESTE

CEUVRES SUR PAPIER 1965 - 1975

15) octobre 112 g = 9 = 0

MEL BOCHNER EVA HESSE

BARRY LE VA

BRUCE NAUMAN ALAN SARET

RICHARD SERRA

KOBEST SECTRISON

KAIPE CONDING DICHARD TUTTLE

VERNISSAGE : SAMEDI 15 OCTOBRE

38 RUE DE SEINE 75006 PARTS TEL 46 34 61 07 FAX 43 25 18 80

# SEPTEMBRE 1990

LE MONDE diplomatique

LA FORCE ET LE DROIT DANS LA RÉGION DU GOLFE.

Un dossier de six pages consacré à la confrontation militaire dans le Golfe.

L'ACCROISSEMENT DES VENTES D'ARMES AU TIERS-MONDE ET LA SÉCURITÉ PLANÉTAIRE,

## THÉATRE

## LA RENTRÉE PARISIENNE DANS LES SALLES PUBLIQUES ET PRIVÉES

# Bande annonce



«The Black Rider», mise en scène de Robert Wilson

Gare à l'effet de tournis qui saisit l'amateur de théâtre à l'orée d'une saison aux abords touffus! Encéphales torturés, ces lignes, pour baijser le sentier - lumineux qui conduit des salles privées aux sailes publiques, des grands espaces de la création aux adresses plus confidentielles.

Sopert De Kin

chien for his vey Keitel to Par I angelin peche, ceita

Affronchis, ba

coulours de tr

mor et d'hone

omeniaine per

Scoresie

Streets relien

es selles porte es même temp Action-Christia

pose une reh

tive de heil 43-29-11-30

A Late of the control of the control

Une pieces.

un Termina Jean Lan Termina

Service Largery

Carlotte Market

----

ÍMER le théâtre en automne, c'est, d'emblée, apprendre par cœur un numéro de téléphone : le 42-96-12-27, celui du Festival d'automne à Paris, institution qui fêterait sa majorité - dix-huit ans déjà - sans arrière-pensée si son fondateur, Michel Guy, n'était pas disparu cet été. Le Monde a choisi de lui rendre hommage et de consacrer à ce rendez-vous un supplément spécial Arts et spectacles qui paraîtra la semaine prochaine (daté 20 septembre).

Fête de la musique, des arts, du cin val d'automne propose cette année aux publics du théâtre de nombreux rendez-vous qui sont autant de paris. Retenons déjà The Black Rider, dans la mise en scène de Robert Wilson autour des chansons et musiques de Tom Waits et des textes de William Burroughs, trois des plus grands créateurs américains d'aujourd'hui (9-14 octobre - Châtelet). Retenons aussi le nom d'un acteur, américain lui-aussi, David Warrilow, qui jouera la Dernière Bande, de Beckett (25-28 octobre - Théâtre de la Bastille) et les Enfants Tanner, adapté de Robert Walser et mis en scène par l'une des valeurs sûres de la nouvelle génération, Joël Jouanneau (20 septembre-28 octobre - Théâtre de la

Bastille). Joël Jouanneau mérite un coup de chapeau. On le retrouve auteur, avec la création du troisième volet de sa trilogie, Mamie Ouate en Papoasle, spectacle dit « pour enfants » où les parents auront le devoir de se rendre (six représentations du 9 octobre au 11 novembre - Théâtre de Sartrouville).

Comme il est de son devoir et avec courage, le Théâtre national de la Colline affiche la création de deux pièces d'auteurs contemporains : la Nonna, de l'Argentin Roberto Cossa, mise en scène de Jorge

LAURENT GENDRON

YVES LALONDE

Lavelli (28 septembre - 15 novembre), et l'Été, du Français Romain Weingarten, mis en scène par Gildas Bourdet. Une pièce de notre confrère et écrivain Jean-François Josselin, l'Enfer et compagnie, sera mise en scène par Marcel Maréchal autour de Françoise Fabian et de Michel Duchaussoy (13 novembre-21 décembre - Théâtre de l'Est parisieu). Les autres grandes institutions publiques s'en tiennent plus prudemment aux classiques, seraient-ils revisités : la Tempête, de Shakespeare, mise en scène de Peter Brook (à partir du 10 octobre - Bouffes-du-Nord); Tartuffe, mis en scène par Bernard Sobel (25 septembre-31 octobre - Théâtre de Gennevilliers); l'École des femmes, mise en scène de Alain Ollivier (25 septembre-27 octobre - Bobigny).

Certains théâtres privés font preuve eux aussi d'un goût certain pour la création. Citons en premier lieu le Petit-Marigny qui abrite les Love Letters, d'A.R. Gurney, dites par Anouk Aimée qui, enfin! retrouve la scène aux côtés de Bruno Cremer. Bon vent au Studio des Champs-Elysées qui affiche la dernière pièce du jeune Jean-Marie Besset, la Fonction, mise en scène par Patrice Kerbrat avec Pierre Vaneck, Jacques Bonnaffé et Sabine Haudepin (à partir du 2 octobre). Brigitte Jaques quitte le secteur public et met en scène à l'Atelier Partage de midi, de Paul Claudel, avec Nicole Garcia, Jean-Pierre Marielle et Didier Sandre (à partir du 9 octobre), et Jean-Pierre Miquel s'essaie à connaître à nouveau le succès en s'attaquant, après le Souper l'an passé, à l'Officier de la garde, de Ferenc Molnar, avec Ludmila Mikaël, Robin Renucci et Jacques Toja (à partir du 15 septembre - Comédie des Champs-Elysées). Deux rendez-vous encore avec Guerre aux asperges, de Pierre Louki, mise en scène de Daniel Benoin avec Claude Piéplu (depuis le 6 septembre et jusqu'au 31 décembre) et la Cuisse du steward, de et par Jean-Michel Ribes avec l'immense, la délirante : la Maillan (depuis le 11 septembre - Théâtre de la Renaissance).

L'automne voit revenir sur les colonnes Morris les grandes affiches de la saison passée, essentiellement sur les scènes privées, qui valent surtout par leur interprétation. Retour donc de Maria Pacôme avec Et mol et mol (Saint-Georges), Claude Rich et Claude Brasseur avec le Souper (Montparnasse), Jean-Paul Belmondo avec Cyrano (Marigny), Jane Birkin et Pierre Dux avec Quelque part dans cette vie (Bouffes-

Parisiens) et retour enfin du chouchou des Molières 90, les Palmes de M. Schutz (Mathurius). Jacques Weber vient de Nice à Paris et installe son Misanthrope au Théâtre de la Porte-Saint-Martin (à partir du 14 septembre).

Le théâtre public défend ses succès de la saison dernière. La Comédie-Française rouvre les portes de la salle Richelieu avec les incroyables Molière de Dario Fo (le Mèdecin volant et le Mèdecin maigré lui), la Vie de Galilée, ultime mise en scène d'Antoine Vitez, et Huis-Clos, dirigé par Claude Régy. Une bonne manière d'attendre la création du Café, de Goldoni, mis en scène par Jean-Louis Jacopin (20 octobre-10 février). Le Théâtre national de Chaillot relance pour un parcours chanté sur la mémoire de la dernière guerre mondiale son Zazou, sa Zazou devrait-on écrire, puisque le rôle-titre est superbement désendu par Maria de Medeiros. La salle Gémier accueillera la création de Mille francs de récompense. de Victor Hugo, mis en scène par Benno Besson (13 septembre - 3 novembre).

Reprises, encore, de spectacles créés en province, avec les Fourbertes de Scapin dans la mise en scène de a-Pierre Vincent autour de Daniel Auteuil, Mario Gonzalès et Jean-Paul Farré, le grand succès du dernier Festival d'Avignon (lire notre encadré page suivante). D'Avignon aussi un petit spectacle très singulier, lo, d'après Eschyle, mis en scène par le cinéaste grec Nico Papatakis (19-30 septembre - Petit-Odéon). Du TNP de Villeurbanne vient Platonov, mis en scène par Georges Lavaudant (17 octobre - 10 novembre -Théâtre de la Ville), et du Théâtre national de Strasbourg Bérénice, mise en scène de Jacques Lassalle, le nouvel administrateur de la Comédie-Française (2 octobre - 10 novembre - Théâtre de l'Est parisien). Enfin, du Festival de Parme, où la pièce fut donnée ce printemps en création mondiale, vient Elle, de Jean Genet, mis en scène par Bruno Bayen autour de Maria Casarès (28 septembre - 31 octobre - Théâtre de Gennevilliers). Réservez vos places.

OLIVIER SCHMITT

## SÉLECTION **PARIS**

Album de famille

de Louis-Charles Sirjacq. mise en scène
de Jacques Seller,
avec Nadia Barentin,
Marc Dudicourt,
Căcile Magnet,
Sophie Boullloux
t Jean-t uc Porraz. et Jean-Luc Porraz

La famille exemplaire selon l'auteur : la mere se prétend importante et s'invente des admirateurs. La fille se déclare solitaire et violo-niste. L'autre fille, la cadette, aimerait bien rencontrer l'àme sœur. Le jeune homme ne parvient pas à demeurer seul avec lui-même. En définitive, ils ne sont pas à plaindre, puisqu'ils nous res-semblent. Louis-Charles Sirjacq est un auteur aigu et imaginatif, qui habite du côté de l'absurde, et de l'humour insidieux.

Nouveau Théâtre Mouffetard, 73, rue Mouffetard 5- A Nouneau Théitre Mourtetard, 73, nie Mouffetard, 5-. A par-tir du 18 septembre. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 h 30. Tét. : 43-31-11-99. 60 F et 80 F.

La Corisaio

d'Anton Tchekhov mise en scène de Jacques Rosny, avec Simona Valère, Jean Desailly. Claude Graud. Claudine Ancelot, Hubert Deschamps, Claudine Ancelot Hubert Descham

La campagne russe, la fin d'un domaine, d'une famille, la fin de la jeunesse pour une femme encore charmante et qui voudrait demeurer insouciante. La prise du pou-voir par un affranchi enrichi. Un monde se construit sur des ruines. La pièce la plus jouée et peut-être la plus fuyante de Tchekhov.

Madeleine, 13, rue de Surène, 8-, A partir du 15 septembre. Du mardi au samedi à 21 beures. Matinée samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 30. Tél.: 42-85-07-09.

La Chatte sur un toit brûlant

mise en scène Gérard Poublen.

La famille, ses déchirements, les hypocrisies, les frustra-tions, les hystéries. L'une des pièces les plus étouffantes de des plus connues grâce au cinéma et à Elizabeth Tay-

Métiers, 155, bd de l'Hôpital, 13. A partir du 12 septembre. Le mercredi à 21 heures. Tél. : Le mercred 4 42-76-47-46.

Cyrano de Bergerac

d'Edmond Rostand d'Edmond Hostand, mise en scène de Robert Hossein, evec Jean-Paul Belmond Béatrice Agentn, Pierre Vernier, Claude Evrard, Olivier Proust et Jean-Pierre Bernard + trente-sept comédiens.

Il y a des pièces, comme Macbeth, dont on dit qu'elles attirent le maiheur et ne peuvent pas marcher. D'autres au contraire qui semblent vouées au triomphe. Il y en a peu, et parmi elles, il y a Cyrano, Il faut dire que le rôle est « porteur » et que Belmondo le porte fort bien, Marigny, carré Marigny, 8. A partir du 18 septembre. Du mardi au samedi à 20 h 15. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 42-56-04-41. Durée : 3 heures. De

Dépêche-tol, c'est Shabbat

100 F à 350 F.

Un scénariste connu et sa maîtresse doivent se retrouver au restaurant, un vendredi soir, début du Shabbat. Mais il ne parvient pas à partir de chez lui. Les souvenirs de son enfance, de sa famille le retiennent prison-

Théâtre Montorgueil, 46, rua Montorgueil, 2-. A partir du 12 septembre. Les mercredi, jeudi et samedi à 20 baures, le dimanche à 18 heures, le dimanche à 18 heures, Tél. ; 40-21-87-44. Durée ; 1 h 30. De 65 F à 120 F.

Et moi... et moi l

de Maria Pacôme, nise en scène de Jean-Luc Moreau, avec Maria Pacôme, Marie-France Mignal, François Pacôme,

Quand les parents ne s'en tendent pas avec leurs enfants, quand les uns et les autres ne se comprennent pas, restent les petits-enfants. C'est ainsi que Maria Pacôme saute joyeusement une génération pour trouver complicité et amour.

Saint-Georges, 51, rue Saint Georges, 9°. A partir du 15 septembre. Du mardi au samedi à 20 h 45, le samedi à 18 heures. Matinée dimanc res. Tél. : 42-81-05-43. Durée : 2 heures. De 100 F à 200 F.

L'Eté

mise en scène Gildas Bourdet avec Isabelle Mair Loïc Houdré, Daniel Langlet

L'histoire se passe au soistice d'été, dans un jardin. Un garçon et une fille parlent. lis s'aiment. Ils ont des témoins : deux chats hargneux, jaloux, peureux,



PHILIPPE ADRIEN & ANNE ALVARO & DAISY AMIAS & SAMUEL BECKETT & THOMAS BERNHARD . NELLY BORGEAUD . JEAN-MARC BORY . JEAN-QUENTIN CHATELAIN . EUGENE DURIF - DANIEL EMILFORK - EURIPIDE - JEAN-CLAUDE FALL - JANY GASTALDI - ADEL HAKIM ■ EVELYNE ISTRIA = JULES LAFORGUE = JOHAN LEYSEN = MARC LIEBENS = CLARICE LISPECTOR SERGE MAGGIANI ■ ALAIN NEDDAM ■ ALADIN REIBEL ■ NATHALIE RICHARD ■ JAN RITSEMA ■ CHRISTIAN SCHIARETTI = SENEQUE = GHEDALIA TAZARTES = ANNE TORRES = JOHANNES VON SAAZ WITTGENSTEIN WALLO & BUJORNE GEORGES APPAIX PACO DECINA MICHELE-ANNE DE MEY MATHILDE MONNIER

FRANÇOIS VERRET . Iluaqua. AFRICOLOR Festival de musiques africaines L'ENFANT ET LES SORTILEGES / OPERA DE LYON . Deux semaines de spectacles

pour les enfants. Location 42 43 17 17 aboungements à dates libres : Carte blanche : 100 F + 1/2 tarif ■ Tout Bonnement Libre : 480 F pour 8 spectacles EATRE GERARD PHILIPE 59; 8d Jules Guesde 93207 Saint-Denis cedex 1 RER Saint-Denis M Saint-Denis Basiliqu



MICOLAS VALIDE

CHRISTIAN DRILLON



21 ET 22 SEPT. 20H30 JAN FABRE THE DANCE SECTIONS FABRE / GORECKI

LOC, 42 74 22 77 2 PL DU CHATELET PARIS 4º

Deux chats, quoi, « Le chat n'a que la volonte de ne rien faire. Il est au foyer l'enclave bénigne, mais irréductible de bénigne, mais irrédutible de l'antique sauvagerte et n'a cure que de lui-même. Quand je parle de sauvagerie, je ne pense pas tant à la cruauté, à la volence brutule que le moi évoque, qu' à la libre jouissance de soi, au pur jaillissement de l'instinct dont et l'antique de l'an le nom est : Paradis » écrit Romain Weingarten. L'Été est sa secondo pièce, ette a été créée en France en 1966 et a connu un triomphe.

Théirre national de la Codine, 15, rue Mahe-Brun, 20. A par-tir du 12 septembre, Du mardi au samedi à 21 heures, Mati-née dimanche à 16 heures, Tél.: 43-66-43-60.

## Le Médecin volant, suivi du Médecin malgré lui

de Molière, de Motiere, mise en scène de Dario Fo, avec Dominique Rozan, Marcel Bozonnet, Claude Lochy, Loie Brabant, Christian Blanc, Isabelle Gardien, Cátine Sancien, Céline Samie, Catherine Hiégel, Richard Fontana

Dario Fo est venu diriger les comédiens-français, il leur a fait faire des acrobaties, des grosses blagues, des trucs de saltimbanques, le tout sur un rythme frénétique. Ils s'anusent comme des fous, et les spectateurs encore davantage. Comédie-Françaisa, piace du Théâtre-Français, 1°. A partir du 15 septembre. Les 15 et 16 septembre, 20 h 30 : le 16 14 heures (et les 23, 26, 28 29 et 30 septembre). Tél. : 40-15-00-15. De 40 F à 180 F

#### Mille francs de récompense

de Victor Hugo. mise en scène de Benno Bess evec Thomas Beir Pascal Bongard,

Benno Besson, spécialiste d'un théâtre épique et comique, aborde cette fois un mélo délirant, tonitruant, de Victor Hugo, L'histoire d'une sorte de Jean Valjean qui veut changer le monde. Mais comme dirait Brecht - que Besson connaît très bien pour ça, la générosité ac au-

Théâtre national de Chailiot. 1, place du Trocadéro, 16. A

19

partir du 13 septembre. Du mardi au vendredi à 20 h 30, le samedi à 21 heures. Matinée samedi à 14 h 30, dimanche à

## Le Mystère de la

d'apres Gaston Leroux. a apres gaston Leroux, mise en scène de Gilles Cohen, avec Lonel Abelanski, Philippe Duclos, Alain Fromager, José Garcia,

lable. Tout comme Mathilde C'est or tout cas ce que croit son père, un grand professeur qui travaille à la dissociation de la matière. Fille et père travaillent ensemble. Mais une horrible chose va se pro-duire dans cette chambre jaune. On pourrait faire un concours , essavez de racon-Gasion Leroux. C'est encore

Tempète route du Champ-de-Manosuvre, 12°. A partir du 15 septembre. Du mardi au samed à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 43°26-36°36.

L'Officier de la garde

de Peranc Molnar,

15 heures. Tél. : 4 De 70 F à 140 F.

### Le Misanthrope

de Molière.
mise an scène
de Jacques Weber,
avec Jacques Weber,
Emmanuelle Béart.
Roger Dumas.
Herré Briaux,
Emmanuelle Meyssignac,
Fisakene Brude

Jacques Weber apporte de son Théâtre de Nice ce Misanthrope dans lequel il est un Alceste portant beau, gri-sonnant, trop fort pour être une victime, et dont on se demande combien de temps il tiendra dans le désert où. par dégoût de l'hypocrisie et de la légèreté, il veut s'exiler. D'autant plus que Célimène est bien autre chose qu'une coquette. Elle est jeune, belle, intelligente, et elle veut vivre. Emmanuelle Béart est irrésis-

Porte Saint-Mertin, 16. bd Saint-Martin, 10-. A partir du 14 septembre. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée samedi à 16 heures, dimanche à 15 heures. Tél. : 42-08-00-32.

## chambre jaune

se joue les affres de la jalou-La chambre jaune est inviosic. A vrai dire, elle est coquette et lui masochiste. On pourrait attendre un drame extrême à la Strindberg, mais il y a l'humour aigu de Molnar, sa science du théatre et des personnages, des jeux, du vrai et du réel.

Comédie des Champs-Elysées, 15, av. Montaigne, 8· A partir du 15 septembre. Du mardi au à 18 heures. Matinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 47-20-08-24 de 14 h à 18 h sf sam-dim. De 100 F à 240 F.

## Le Souper

de Jean-Claude Brisville, rinne en schum de Jean-Pierre Miquel, avec Claude Rich, Claude Brasseur,

Serge Krakowski et Laurent Rey.

oe Jean-Pierre avec Ludmila N Jacques Toja, Robin Renucci, Louba Guertch Etant donné le succès remporté par Claude Rich et Claude Brasseur dans le dialogue piquant qui accompagne ce souper entre Talley-rand et Fouché, il aurait été dommage de ne pas repren-dre la pièce. Un couple d'acteurs célèbres

Montpamesse, 31, rus de la Gaité, 14. A partir du 18 sep-tembre. Du mardi au samedi à 21 heures, le samedi à 18 heures. Matinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 43-22-77-74. Durée : 1 h 40. De 90 F à 230 F.

#### Stations volontaires de Catherine de Seynes

d'Alain Rais, avec Marc Michel, Catherine de Seynes, Tadié Tuene Ils luttent pour la libération

d'un pays africain, ils luttent pour leur amour et se rencontrent à Paris, sur un quai de

Essaion de Paris, 6, rue Pierre-eu-Lard, 4-. A partir du 18 sep-tembre. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 heures. Tél. : 42-78-46-42. Durés : 1 h 30. 70 F et 120 F.

#### Trois mois de prison

de Charles Vildrac, de Laurent Levy, avec Isabelle Godard, Laurent Vacher,

Un ouvrier affüteur fait trois mois de prison pour avoir insulté la maréchaussée. Pendant ce temps, sa compagne se sent elle aussi prisonnière entre sa sœur et son beau-frère, petits-bourgeois étri-qués qui l'ont recueillie.

Théâtre de la Main d'or-Belle de mai, 15, passage de la Main-d'or, 11. A partir du 18 septembre. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 48-05-67-89. De 70 F à 20 F.

## La Vie de Galilée

de Bertoit Brecht, niise en scène
d'Antoine Vitez,
avec François Beau
Dominique Rozan,
Jacques Sereys,
Roland Bertin,
Claude Mathieu,
Redjep Mitrovitsa,
Marcel Bozonnot,
Martine Chevellier,
Jean-Yves Dubois,
Louis Arbessier
et Claude Lochv. et Claude Lochy.

Les démèlés de Galilée avec l'Eglise. La dernière mise en scene d'Antoine Vitez, qui voyait là une métaphore de ce qui se passe dans les partis communistes. Une réussite totale avec des comédiens magnifiques, dont Roland Bertin, Redjep Mitrovitsa, Jean-Yves Dubois...

Comédie-Française, place du Théâtre-Français, 1«. A partir du 17 septembre. Les 17 et 18

### Naples, Scapin sou-rit. Il a toutes les raisons d'être heureux rau Festival d'Avignon, specta-tours et critiques

Sur les toits de

ont largement applaudi ce spectacle de Joan-Pierre Vincent, les actours, of particulièrement lui, Daniel Auteuil. Le

21, 23, 25, 27 et 29 septer

Au Perroquet vert

d'Arthur Schnitzler. mise en scène de Jean-Claude Gamier, avec Jean-Claude Gamier,

brel. Tél. : 40-15-00-15.

Durée : 3 heures. De 40 F à

spectacle est repris au Théâtre des Amandiers à Nanterre, à partir du 2 octobre.

verse les donnes et les identi-Roseau-Théâtre, 12, rue du Renard, 4-, Du mardi au samedi à 21 heures. Matinée dimanche à 17 heures. Tél. : 42-71-30-20, De 60 F à

Le 14 juillet 1789, au cabaret du Perroquet vert, des comé-diens improvisent des his-toires qui auraient pu leur arriver, dans la confusion de cette révolution qui boule-

Avec ou sans arbre de Jeannine Wormas, mise en scène d'Albart-André Lheureux, avec Marie-José Nat et Henri Garcin.

On peut avoir divorcé depuis iongtemps et garder l'un pour l'autre beaucoup de ten-dresse. C'est même l'avantage du divorce que de se quitter avant de se hair. Et quand ceux-là se rencontreut, ensemble ils recherchent leur ensemble is recherchen leur passé. Jeu dangereux. Théâtre Hébertot. 78 bis, bd des Betignolles. 17v. Du mardi au samedi à 21 heures. Mati-née samedi à 17 heures. dimanche à 15 heures. Tél. : 43-87-23-23. De 100 F à 220 F.

La Charge des centaures d'Arrabal. mise en scène d'Henri Legendre, avec Henri Legendre et Philippe Bouclet.

Un prisonnier évadé se heurte à son passé. C'est l'apocatypse selon Arrabal, dans le lieu où est présentée une rétrospective de ses

Accatone 19 - 20, rue Cujas, 5-. Du tundi au samedi à 21 heures. Tél. : 46-23-86-86. Durée : 1 h 15. 120 F.

La Cuisse du stewart de Jean-Michel Ribes, mise en scène

niste en scene de l'auteur, avec Jacqueline MaiR Henri Virlogeux, Roland Blanche, Philippe Khorsano et Erio Laugerias. Jean-Michel Ribes s'est consacré au burlesque, au

langage et de situation. Il a bousculé la télévision avec Salut Bernard et Grand Hôtel, émissions dans laquelle des vedettes venaient jouer des sketches. Il a écrit spécialement pour Jacqueline Maillan une histoire d'anthropophagie. Qu'on se rasure, il n'y a rien là de sociologique.

on-sens, aux tête-à-queue de

Renaissance, 20, bd Saint-Martin, 10°. Du mardi eu samedi à 20 h 30. Matinée, samedi et dimanche à 15 h 30. samedi et dimanche Tél. : 42-08-18-50.

Guerre **GUX asperces** de Pierre Louki,

mise en scène de Daniel Benoin, avec Claude Piépi

Un militaire, quand il n'y a pas de guerre, se sent vague-ment inutile. Frustré. Non qu'il aime la violence, mais enfin, il est comme un acteur qui ne joue pas : il n'existe pas. Alors, il invente...Etant lonné les acteurs qui jouent là, ca ne peut pas être triste. La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 9-. Du mardi au samedi à 21 heures. Mathée dimanche à 15 heures. Tél. : 48-74-76-93.

de Jean-Paul Sartre, mise en schne de Daniel Colas, avec Melka Ribowsk Claudine Coster, André Oumanski et Roger Bret.

Le huis clos à trois de l'enfer sartrien. « L'enfer c'est les autres » disait-il. Il est peut-être intéressant de comparer cette mise en scène dans un petit théâtre avec celle de Claude Regy à la Comédie-Française. Il est en tout cas intéressant de se demander pourquoi on monte à nouveau cette pièce.

Lucemaire Forum, Centre national d'art et d'essai, 53. rue Notre-Dame-des-Champs, 6-. Du lundi au samedi à 2. h 30. Tél.: 45-44-57-34. De 68 F à 130 F. De 66 F à 130 F.

le XXe siècle de Patrick Besson,

la formule de la hission de l'atome, Devenu espion pour le compte de l'URSS, faux collabo et épuré, agent du gouvernement de Hanoï, il meurt en l'an 2000 ; il a eu un XXª siècle très occupé.

Portrait d'un homme cora-plexe, né dans la haute société londonienne, formé

societe tondonienne, forme par le PC indien, alors qu'il effectue son service militaire, envoyé au goulag par Staline, alors qu'il venait lui proposer la formule de la fission de l'atome Devent service

Tristan-Bernard, 64, rue du Rocher, 8-. Du kundi au samedi à 21 heures. Matimée samedi à 17 heures. Tei. : 45-22-08-40. De 30 F à 180 F.

Quelque part dans cette vie

d'Israel Horovitz mise en scène de Jean-Loup Dabadie, avec Pierre Dux

Jane Birkin et Pierre Dux reprennent le dialogue ten-drement ambigu entre un fille moche qui a fait le bon-heur du public pendant la saison dernière. Une affaire de comédiens rares.

Bouffes parisiens. 4, rue Mont-signy, 2-. Du mardi au samedi à 20 h 45. Martinée dimanche à 15 h 30. Tél. : 42-96-60-24. De 35 F à 230 F.

3

16 30 30

Some -

 $\mathbb{R}_{+}(x)$ 

45.5

French L

र के 🦥 **(विका** 

The state of the s

1057h

OF THE AMERICAN

中的 拉達的

THE REAL PROPERTY.

. 什么 解 主義

· 中国 (1986年)

GRAND

THE PLANT

Matt

.

to a compared a service of

---

5-34-3-4

La Triple Mort du client

de Jaan Tardieu. mise en scène de Dominique Boissel, evec Pierre Mermez

Ce sont trois pièces courtes, et un même personnage : le petit monsieur timide, aus gestes et aux vetements étri-qués. Par trois fois il sera victime de sombres machinations, des pièges du désir : voir, avoir, savoir. Le spectavire au cauchemar, finit dans la dérision. Les comédiens viennent de l'école de Stras-

Guichet Montpamasse, 15, rue du Maine, 14-. Du mardi au samedi à 22 h 15. Téi. : 43-27-88-61. Durée : 1 h 30. 60 F et 100 F.

## Un fil à la patte

de Georges Feydeau, raise en scène de Pierre Mondy, avec Jean-Luc Moreau, Danièle Evenou, Michel Creton, Dany Cowl, nck Lapersonne, açoise Fleuv....

La fameuse mécanique de Feydeau, dont il suffit, paraît-il, de suivre les indica-tions tout en observant le rythme. Comme si c'était

Palais-Royal, 38, rue Montpen-sier, 1". Du mardi au vendredi à 20 h 45, le samedi à 21 heures. Matinée samedi à 17 h 30. Tél. : 42-97-59-81. Durée : 2 heures. De 25 F à 260 F.

## Zazou

de Jérôme Savary, mise en scène de l'auteur, avec Jacques Alric, Alexandre Bonstein, François Borysse, Chris Camplos lane Learand

Pendant l'Occupation, la jeu-nesse dorée se révoltait à sa manière, en affichant un dondysme insolent. Les zazous refusaient les interdits de l'époque, s'habillaient excen-trique et ne juraient que par le swing. Savary ne cherche pas à faire œuvre d'historica. Il fait mieux, il retrouve la sensibilité, les désirs, les espoirs, la rage et la gai ces adolescents insonnis. El

c'est épatant, Théâtre national de Challiot, 1 place du Trocadéro, 16-. Du mardi au samedi à 20 h 30. Matinée dimancha à 15 heures. Tél.: 47-27-81-15. Durée: 3 heures. De 70 f à

Pour en finir avec

La sélection théatre a été établie par Colette Godard.

- 11, 6





B de Gebenne at. Both to the dies . THE THE PERSON NAMED IN

dons cath to

LO Triple to

Part Target

Un Ciebai

CONTRACTOR

Z = 124

the part of the **Gand Line**, denive. the descriptions M. Me gereral The Parket Up 10 11 11 14 pe

**Sample a** area galan. gant i eriterzegeken. Kanada

the property

UNE NOUVELLE DATION PICASSO AU PROFIT DES MUSÉES NATIONAUX

# Du percepteur au conservateur



Le Grand Palais accueille à partir du 13 septembre la dation Jacqueline Picasso. Cette procédure permet aux héritiers de s'acquitter de leurs droits de succession en « nature ». Et permet à l'Etat d'enrichir le patrimoine national sans bourse délier.

E 30 novembre dernier, les Noces de Pierrette, de Picasso, ont été adjugées 315 millions de francs à un industriel japonais. A ce prix, les musées nationaux - dont le budget d'acquisition annuel ne dépasse pas 130 millions de francs - n'auraient guère l'espoir d'enrichir leurs collections. Pourtant, 49 tableaux, 38 dessins, 24 carnets de dessins, 19 céramiques, 240 gravures, 7 lithographies de Picasso et un collage de Braque viennent étoffer le patrimoine français. Les musées profitent en effet de la dation provenant de l'héritage de Jacqueline Picasso, la dernière femme de l'artiste.

Les dations - à ne pas confondre avec les donations - existent depuis 1968. Elles permettent à des héritiers de régler leurs frais de succession « en nature ». Cette machine permet d'acquérir des œuvres d'art sans bourse délier, ou d'éviter leur départ à l'étranger. Une procédure bienvenue depuis que le marché de l'art atteint des sommets extravagants. Ce fructueux procédé a d'ailleurs été étendu, en 1982, aux droits sur les mutations à titre gratuit entre vivants (donations), aux droits de partage et à l'impôt sur les grandes fortunes.

Depuis le début des années 70, près de 150 dations ont été acceptées par l'Etat. La plus célèbre d'entre elles, issue de la succession Picasso, portait en 1979 sur le quart de l'héritage de l'artiste, des milliers de tableaux, dessins, gravures ou sculptures. Elle a

Maison Dela Poesie

expositions

Lectures

permis l'ouverture du Musée Picasso dans l'hôtel Salé, à Paris, En 1982 et 1983, les successions Max Ernst, Calder et Maeght gonflent les collections du Musée d'art moderne, qui s'enrichit en 1988 d'un fonds Chagall considérable - 46 peintures, 150 gouaches, 230 dessins, 27 maquettes et 11 livres illustrés - à la suite de la succession de l'artiste. Le Louvre n'est pas oublié. Il reçoit en 1972 le Portrait de Diderot, de Fragonard, l'Astronome, de Vermeer en 1983 et le Bouffon au luth, de Frans Hals, en 1984, entre beaucoup d'autres. Le Musée d'Orsay pourra récupérer, en 1987, la partie centrale du Déjeuner sur l'herbe, de Monet. Reste à ventiler la dation du baron Edmond de Rothschild (le Monde du 25 août), un ensemble exceptionnel de peintures, dessins, meubles et porcelaines du XVIIIº siècle et les deux pièces manquantes du trésor de Boscoreale, découvert à Pompéi, pro-

UN PATRIMOINE DES PLUS ÉCLECTIQUES

L'objet des dations n'est pas seulement artistique. Le patrimoine visé est des plus éclectiques : la correspondance de Roger Martin du Gard a rejoint la Bibliothèque nationale (1977); un hélicoptère Hiller «modèle bicyclette», vétéran d'Indochine, est allé au Musée de l'air et de l'espace du Bourget (1980) ; pour le Muséum d'histoire naturelle, les 164 minéraux de la collection Caillois (1988) et une collection de coléoptères (1989), jusqu'aux deux ordinateurs Bull de la première génération pour le Musée des techni-

«La procédure de dation me paraît encore insuffisante pour protéger le patrimoine national, explique Jean-Pierre Changeux, président de la Commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national, plus communément appelée la Commission des dations. Elle devrait être accompagnée de mesures complémentaires comme en Grande-Bretagne, notamment. Il y existe de nombreuses fondations pour la conservation du patrimoine,

**GRAND PALAIS** gvenue Winston-Churchill **FIGURATION** 





ainsi que la faculté, appelée «trust», de suspendre l'exigibilité des droits de succession sur une collection ou sur un château aménagé, s'il est mis à la disposition du public. Cette faculté a permis la conservation de meubles qui étaient auparavant dispersés, »

Les dations sont loin d'être automatiques. Le donateur doit déposer tout d'abord devant le bureau des impôts une offre qui indique la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'État. Celle-ci est ensuite transmise à la commission. Deux représentants du ministre de l'économie et deux du ministre de la culture y sélectionnent rigoureusement les dossiers. Pour 150 dations acceptées depuis 1972, plus d'une centaine ont été refusées. Une fois celle-ci agréée, il faut ensuite que les héritiers et l'État se mettent d'accord sur l'évaluation de la succession, le calcul des montants des droits et le choix des œuvres qui serviront à les régler. «Le plus souvent, nous essayons d'associer les conservateurs à nos travaux, dit Jean-Pierre Changeux. Ils donnent leur point de vue sur la valeur artistique et historique des œuvres. Ensin, nous nous résérons à un sichler informatique des œuvres vendues au cours des dernières années qui donne l'état du marché international.»

Selon Jacques Sallois, directeur des Musées de France, « les dations - quoique aléatoires, elles ne sont pas programmables - sont devenues partie intégrante de notre politique d'acquisition. Mais, aussi essentielles soient-elles, ce n'est jamais qu'un élément de cette politique. Elles viennent s'ajouter aux achais effectués grâce aux fonds de la Réunion des musées nationaux (70 millions de francs), aux subventions de l'État (30 millions de francs) et aux fonds du patrimoine dont le montant est fonction d'une opportunité à saisir sur le marché. Enfin, il ne faut pas oublier les donations proprement dites, dont le chiffre total est parsois supérieur à celui de nos achats».

EMMANUEL DE ROUX ET BÉNÉDICTE MATHIEU \* Dation Jacqueline Picasso. Grand Palais. A partir du 13 septembre, Tél.: 42-89-54-10.

## **NOUVELLES EXPOSITIONS**

Le calendrier des expositions paraît désormais dans le Monde du jeudi (daté vendredi), soit le lendemain de notre supplément Art-Spectacles.

Jules Olitski

Que la peinture s'affirme par la couleur, et nien qu'elle, tel est, depuis trente ans, l'objectif de Jules Olistski, l'une des figures principales du « Color Field » américain. Dont la galerie Montaigne propose, pour la première fois en France, une exposition de caractère rétrospectif. Des œuvres de l'artiste sont aussi exposées à la gale-

Galeria Di Meo. 5, rue des Beaux-Arts, Paris 6-, Tél. : 43-54-10-98. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures. Du 15 embre au 31 octobre.

Galerie Montaigne, 36, avenue Montaigne, Paris 8·. Tél.: 47-23-32-35. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 11 haures à 19 heures, Du 15 septembre au 16 octobre.

Picoago

Une nouvelle dation, celle de héritière de Jacqueline Picasso. Elle comporte beaucoup d'œuvres, peintures, céramiques, dessins, litho-graphies des dernières années, mais aussi des carnets, de précieux carnets concernant, par exemple, la genèse des Demoiselles d'Avignon ou des Trois femmes et un formidable papier collé de Braque : Tivoli-cinèma de 1913 (Lire notre article cicontre.

Grand Palais, galeries natio-nales, sv. W.-Churchill, pl. Clemenceau, sv. Gal-Elsenho-

wer. Paris 8•. Tél. : 42-89mardi de 10 heures é 20 heures, mercredi lusqu'à au 14 janvier 1991. 25 F, (dim. : 16 F).

Jean Le Moal

Vingt-cinq ans de peintures, depuis 1965. Soit un bon bout de chemin en compagnie d'un peintre de la génération des abstraits de l'après-guerre, qui n'a jusqu'à aujourd'hui cessé d'œuvrer, de tendre vers toujours plus de radicalité. Dans l'indifférence aux modes, soli-

Espace lyonnais d'art contem-porain, centre d'échanges de Perrache, 69002. Tél. : 78-42-27-39. Tous les jours de 10 heures à 20 heures. Du 14 septembre au 12 novembre.

L'art allemand de l'expressionnisme ou néeréalismo

Vargen

Dix, Feininger, Grosz, Heckel, Kirchner, Macke, Munch, Nolde et quelques autres. En une bonne centaine d'estampes, dessins et aquarelles venues du Musée des beaux-arts d'Oldenburg. Pour le Festival d'automne en Normandie.

Musée municipal A.-G. Pou-lain, 12, rue du Pont, 27200. Tél. : 32-21-28-09. Tous les nbre au 31 octobre, 5 F

\*



## XV<sup>e</sup> BIENNALE INTERNATIONALE DES ANTIQUAIRES

AVEC LA HAUTE JOAILLERIE DE FRANCE ET LE LIVRE RARE



21 Septembre 7 Octobre

Rensengnements: Syndicat National des Antiquaires - 1 bis, rue Clément Marot - 75008 - PARIS - FRANCE - Tél. : (1) 47-20.31.87 Au cours du vernissage le 20 septembre, un chèque sera remis à la Fondation pour la Recherche Médicale

## **SÉLECTION PARIS**

#### Albert Kahn et le Japon

L'exposition (cent quarante documents et films sélectionnes) est l'occasion de décou-vrir la passion du banquier et mécène pour le Japon. Mais aussi, dans la touffeur parisienne du mois d'août, la fraicheur de ce merveilleux jardin de Boulogne où Albert Kahn avait juxtaposé les paysages, les arbres et les leurs qu'il aimait.

Espace départemental Albert-Kahn, 14, rue du Port et 1, rue kann, 14, Nus du Port et 1, rue des Abondances. Boulogne, 92100. Tél.: 46-04-52-80. Tous les journs sauf lundi de 11 heures à 19 heures (jus-qu'au 30 septembre) de 11 heures à 18 heures (à par-tir du 1° octobre). Jusqu'au 30 décembre. 10 F.

#### Rodolphe Bresdin

Ce maître de l'eau-forte, rèveur et visionnaire, fut ignoré de ses contemporains. Ce qui le laissait d'ailleurs parfaitement indifférent. Une soixantaine de planches, choisies parmi les cent cin-quante qu'il a laissées, com-pose l'exposition-dossier du musée d'Orsay.

Musée d'Orsay, qual Anatole-France, place Henri-de-Mon-theriant, Paris 7°. Tél. : 40-49thenant, Pans 7- 19.: 30-49-48-14. Mercredi, vendredi, samedi, mardi de 10 heures à 18 heures, jeudi de 10 heures à 21 h 45, dimanche de 9 heures à 18 heures. Fermá je lundi. Jusqu'au 7 octobre. 27 F.

### Harry Callahan

Première rétrospective en France de ce vétéran de la photographie américaine dont l'œuvre se répartit en quatre pans : les portraits de sa femme Eléonore, hymne à l'amour semblable à celui de Stieglitz pour Georgia O'Keefe, les recherches en couleurs, les paysages urbains et naturels, formalistes et rigoureux, proches des allègres calligraphies de

galerie du forum, place Georges-Pompidou, Paris 4-. Tél.: 42-77-12-33. Tous les jours sauf mardi de 12 heures à 22 heures, samedi, dimanche et jours fériés de 10 heures à 22 heures. Jus-mutau 21 octobre. gu'au 21 octobre.

## Carnets de croquis

Les architectes contemporains aussi dessinent. La preuve? Ces trois architectes qui, pour trois raisons différentes, avançaient jusqu'à présent masqués : Huidobro, dans l'ombre de Chemetov. Ripault dans celle de sa jeunesse, Andreu dans celle, nianante, de ses aéroports et celle, lourde à porter, de l'Arche de la Défense.

Maison de l'architecture, 7, rue de Chaillot, Paris 16. Tél. : 40-70-01-65. Tous les jours sauf samedi, dimanche et lundi de 13 heuras à 18 heures, samedi de 11 heures à 17 heures, Jus-

## Couleurs de la vie

D'Adami à Vostell, en passant par Debré, Tapiès et Soulages, une centaine de

reintres ont prêté des toiles. L'exposition, organisée en faveur des droits de l'homme, à la mémoire de tous les génocides du ving-tième siècle, après Paris, ira à Erevan, Athènes, Prague, Madrid, Berlin et Tokyo.

Bibliothèque nationale, gale-ries Mansart, 58, rue de Richelieu, Paris 2•. Tél.: 47-03-81-26. Tous les Jours de 20-81-26. Tous les Jours de mercredi jusqu'à 20 heures, Jus-qu'au 15 octobre, 20 F.

Première des quatre exposi-

#### En train

tions sur les moyens de transport, cette évocation retrace cent cinquante ans d'histoire du chemin de fer. De l'architecture à la technologie, du mouvement à la mythologie, cet engin fantas-magorique, indissociable du progrès, a été traité dans tous les styles, sous forme de relevé topographique ou d'expérimentation plastique, pour la mode ou la publicité, par une nuée de photo-

Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson, Paris 16•, Tél. : 47-23-36-53. Tous les ion: - 9/-23-30-53. Tous les jours sauf mardi de 8 h 45 à 17 heures, Jusqu'au 5 novem-bre. 25 F (comprenant l'en-semble des expositions).

#### Go West

Prises lors de missions géographiques, ethnologiques, scientifiques, les vues documentaires, sociales ou pictu-rales de Muybridge, Watkins ou Jackson traduisent la découverte mythique de l'Ouest américain. A voir aussi pour les portraits d'In-diens réalisés par Curtis durant quarante ans.

Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson, Paris 16. Tél.: 47-23-36-53. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 17 heures, Jusqu'au 15 sep-tembre. 25 F (comprenant fonsamble des expessions). l'ensemble des expositions).

## Joseph Hornecker

Joseph Hornecker, illustre inconnu? Inconnu, il l'était malgré une exposition sur l'architecture 1900 à Nancy, en 1976. Illustre, il le devient grace à cette exposition qui, à travers ses archives, révèle la « carrière idéale » d'un architecte de province au tournant du siè-

Musée d'Orsay, 1, rue de Bel-ischasse, Paris 7-, Tél.: 40-49-48-14. Mercredi, vendredi, samedi, mardi de 10 heures à 18 heures, jeudi de 10 heures à 21 h 45, dimanche de 9 heures à 18 heures. Fermé le lundi. Jusqu'au 7 octobre. 27 F (billet d'accès au musée).

grands peintres », selon Sten-

Le Guerchin

## Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 11, av. du Président-Wilson, Paris 16<sup>s</sup>. Tél. : 47-23-61-27. Tous les jours sauf lundi et jours fériés de 10 heures à 17 h 30, mercredi jusqu'à 20 h 30. Jusqu'au 4 novembre. 28 F. Vingt tableaux et trente-six dessins du Gerchin, « le plus moderne » et « le dernier des **GALERIES**

Miguel Barcelo

minimal dans la

collection Panza

Remodelant les trois étages

du musée, des installations

et des environnements de

Carl Andre, Dan Flavin, Sol LeWitt, Robert Morris,

Bruce Naumam, Richard

Nonas, James Turrell et

Lawrence Weiner, Soit un

très grand ensemble d'art

minimal, du plus immatériel au plus plastique.

dhal, sont presentes au Pavillon de Flore pour fêter, en avant-première, le qua-trième centenaire de la naissance de l'artiste. Toutes les œuvres proviennent des col-lections publiques françaises. Musée du Louvre, pavillon de Flore, porte Jaujard - côté jar-

din des Tullerles, Paris 1". Tél.: 40-20-61-51. Tous les jours sauf mardi de 9 heures à 17 h 15. Visites-conférences les samedis à 15 h 30. Juatravaillée au soi, en couches épaisses, plus particulière-ment vouée aujourd'hui à des images d'animaux, à la nature et au blanc. Ou blanc qu'au 12 novembre. 27 F (ticket d'entrée su musée). de plâtre, comme le plâtre de ses toutes récentes sculp-

Galerie Yvon Lambert, 108, rue Vieille-du-Temple, Paris 3°. Tél.: 42-71-09-33. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures. Jusqu'au 10 octo-

## Larry Bell

Cet Américain de la côte Ouest, peu connu en France, a fait ses débuts dans les années 60, au temps du minimal. Il exposait alors de simples cubes de verre. La modulation de la lumière et l'irisation des couleurs sur des surfaces planes, qui étaient au centre de ses pré-occupations, sont restées les fils conducteurs de ses recherches autour des seuilles de plastique et de papiers recyclés.

Galerie Montenay, 31, rue Mazarine, Parls 6· Tél.: 43-54-85-30. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 11 heures à 13 heures et de

casion de la publication de ses Ecrits théoriques ( Archives des arts modernes, Ed. Minard - 2 tomes), qui furent un ontil de réflexion pour bien des artistes de la génération du groupe Supmais aussi en Italie ou en Espagne.

Galerie Regards, 11, rue des Blanca-Manteaux, Paris 4-. Tál.: 42-77-19-61, Tous les jours sauf kındi de 14 h 30 è 19 heures. Jusqu'au 11 octo-

#### Palais et Demeures de la Beile Epoque à Paris

C'est un classicisme tardif, né entre le second Empire et la première guerre mondiale, période mieux connue sous l'étiquette Belle Epoque, qu'évoque cette exposition des services de la Ville de Paris. Vu de plus près, ce classicisme associe des grandeurs et des servitudes caricaturales aussi bien de la noblesse que de la bourgeoisie. Mais les caricatures, avec l'age, finissent par trouver leur charme.

Galerie de France, 50-52, rue de la Verrerie, Paris 4-. Tél. : 42-74-38-00. Tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 heures à 19 heures. Jus-

### Richard Texter

Deux galeries - Bernard-Davignon et Hadrien Thomas exposent simultanément les peintures récentes de Richard Texier, un de nos bons artistes de la génération des années 80. Qui, dans ses œuvres riches de terres ocres et brunes, croise images et signes secrets, parfois confus, comme les traces d'une rêvene lointaine.

Galerie Hadrien Thomas, 3, rue du Piëtre, Peris 4-. Tél. : 42-76-03-10. Tous les jours auns dimenche et lundi de 11 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures. Jus-qu'au 16 octobre.

Galeria Bernard Davignon, 76, rus Viellie-du-Temple, Paris 3-, Tél. : 48-04-52-50. Tous les jours sauf dimanche et jundi de 10 h 30 à 19 h 30.

## RÉGIONS

Biron **Henri Laurens** 

Ou la sagesse, la mesure, la perfection d'une sculpture claire, qui a mûri au fil des décennies, gagné en sou-plesse, en roudeurs suggérées par le corps de la femme, mais non perdu de sa rigueur. Une rigueur tout droit venue du temps du cubisme, dont Henri Laureas ut l'un des plus dignes eprésentants. Une imporante rétrospective.

Château de Biron, 24540. Tél.: 53-22-62-01. Tous les jours de 10 heures à 12 keures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 23 sep-tembre. 22 F.

Le théâtre et ses

coulisses ont tou-

jours |intéressé

Vuillard. Et Sacha

Guitry, avec lui sur

la photo (1923), était de ses amis.

Cet aspect de l'œu-

ALG OR DETUILS

n'est pas très connu. Il y en a

bien d'autres. Que

la rétrospective

organisée à Lyon,

Barcelone et

Nantes devrait

révéler. (Musée

des Beaux-Arts de

Lyon, du 19 sep-

tembre av

19 novembre.)

Mark Di Suvero

Après Valence, où durant

l'été, ses scuiptures monu-

cie, en éclairer les images, montrer les sens cachés. Bref **Pont-Aven** s'occuper d'iconologie, par exemple de l'allégorie de la Charité ou de la symbolique des fleurs. Ou encore, comme cette fois, présenter les tableaux de Vanités.

Tan de XIX

Elin Danielson-Cambogi, Amélie Lundahl, Hélène

### Colmar Collages, collections des musées de

province

Une bonne idée du Musée d'Unterlinden, qui vient de réaménager sa section d'art moderne. Au programme : cent pièces choisies dans les collections des musées de province, et mille morceaux rapprochés à toutes sortes de fins depuis les papiers collés des cubistes. Jusqu'aux œuvres des artistes d'Arte

Musée d'Unterlinden, 68000, Tél.: 89-41-89-23, Tous les jours de 9 heures à 18 heures. Jusqu'au 30 septembre, 22 F.

#### <u>Montauban</u> Ingres

Cette exposition de 71 dessins réalisés par le peintre
sur des commandes royales
permet de faire le point sur
la carrière officielle d'Ingres
pendant la monarchie de
juillet. La présentation du

Vienne premier auméro des papiers d'Ingres » tente d'apporter des éléments de la Musée de Toulon a entre-pris de faire le tour des capiréponse, tout en proposant un portrait insolite de ce peintre qui fut intime de Louis-Philippe, mais resta aussi dans l'ombre du dernier roi de France.

Musée Ingres. 19, rue de l'Hôtel-de-Ville, 82000. Tél.: 63-20-11-52. Tous les jours sauf lundi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 7 octobre.

#### **Morlaix** Jean Granier

Un hommage à Jean Grenier (1898-1971), critique d'art, philosophe, écrivain, ami de Paulhan, Max Jacob, Guil-loux, Camus et de beaucoup

la salle du rez-de-chaussée. d'antres. A travers ses écrits Avec force. Mais non sans et un vaste choix d'œuvres mesure. Une belle presta-des peintres dont il a parié, en particulier les non-figuratifs dont il a aimé la quête.

des Jacobins. 29690. Tél. : 98-88-68-88. Tous les jours sauf mardi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à

#### <u>Oiron</u> La guerre de Trois n'aura pas lieu

Pour la deuxième année consécutive, le beau château d'Oiron accueille des œuvres du Fonds national d'art contemporain (de Richard Baquié à Jess Wall, en passant par Daniel Buren, Toni Grand, Richard Long...). Quant au titre de l'exposition, c'est une façon de rappeler l'existence, à Oiron, de l'exceptionnelle décoration maniériste traitant de la guerre de Troie. Tout en confirmant qu'il ne saurait être question d'instaurer des rapports d'hostilité entre l'art contemporain et l'art

14.15%  $g \sim 2 \, \mathrm{pc}$ 

1.56**9** 

 $_{i,j}g_{ij}$ 

A 🏚

4 50 167

20.75 %

7.14.25

1

461

wite 4

4.64

2 <u>22.</u> 2

12

74 40

\* 100

1.000

1.190

200

12,44

: ~ .>**/k**u

يدي والأد

2万岁

4.1

: . # 145

-4 **A** - 2 -104 \* \* \*

- 4,00 700 ....

د م الله عداد

- \*\* -1 天确

the state of the Park

Fig. grades

The second

Château d'Oiron, 79100, Tél.: 43-96-57-42. Tous les jours de 10 beures à 18 beures. Jusqu'au 31 octobre. 16 F.

#### Perpignen Visa 90 pour l'image

Capitale du reportage, Perpignan propose durant hait jours un cocktail d'une trentaine d'expositions. A noter plus particulièrement, les célèbre chasseurs de miel d'Erie Valli, une collection critique de sourires politiques, les derniers travaux de Susan Meiselas, les cliches choc sur la guerre de Patrick Hauvel, et un hommage au grand photographe allemand Alfred Eisenstaedt, sans oublier six soirées accaeillies au Palais des rois de Major-

Convent des Minkres, Le Cas-tillet, chapelle Saint-Dominipointure ou XVIII que, Hôrel Pant's, CCI, Musée Rigault, Palais des congrès, 37000. Tous les jours de Caen, on aime explorer la peinture du dix-sentième s'àl.

### Pointres finlandais en Bretagne à la fin du XIX.

Musée des Beaux-Arts, Le Schjerfbeck, Maria Wiik, Château, 14000. Tél.: 31-85-Oscar Kleineck... des noms 28-63. Tous les jours tauf qui ne nous disent pas mardi de 10 heures à grand-chose, ceux d'artistes 18 heures, Jusqu'au 15 octobre 65. colonie des peintres étrasgers travaillant à Pont-Aven de 1870 à 1890.

> Musée municipal, 29930. Tél.: 98-06-14-43. Tous les jours de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures.

## Joan Miro

Une très grande rétrospec-tive faite d'œuvres majeures venues de partout, qui prend Miro à ses racines terriennes et catalanes, le montre au mieux de sa forme, crevant le plancher des étoiles, plongeant sans filet dans le bleu, le vide, l'infini et la nuit, tarabustant les monstres de ses pensées sanvages, pour en tirer des formes et des coulours mémarables.

Fondation Maeght, 08570. Tél.: 93-32-81-83. Tous les jours de 10 heures à 19 heures. Jusqu'au 7 octo-

Vienne aujourd'hui tales européennes pour en présenter l'art d'aujourd'hai. Après Berlin et Lisbonne, c'est le tour de Vienne, dont les plasticiens sont d'ailleurs assez mai connus en France. A l'exception d'Aranif Rai-ner, l'héritier le plus direct de Schiele et de Kokoschka.

Musée de Toulon, 113, boulevard du Général-Leclarc, 83000. Tél.: 94-93-15-64. Tous les jours de 13 heures à 19 heures, Jusqu'au 31 octo-

> a été établie par : Generière Brezrette et Frédéric Edelmann Patrick Roegiers

Application and the control of the c





19 septembre - 14 octobre 19h30 dimanche 15h30 - relache lundi en alternance **—** jows ітраітя ENTREE PERPETUELLE

d'après "Le Drame de la Vie" de Valère Novarina avec Laurence Mayor Mise en scène Pascal Omhovère

SALUT VIEIL OCEAN! d'après "La Faim" de Knut Hamsun avec Laurence Mayor Mise en scène Anne Wiazemsky

20 septembre - 28 octobre 21 h dimanche 17k - relache lundi LES ENFANTS TANNER de Robert Walser Mise en scène Joël Jouanneau

43 57 42 14 76, NOZ.DE LA BOKSZETTE 759/1 PARIS



o Ambiance musicale 🛭 Orchestre – P.M.R. : prix moyen du repas – J... H. : ouvert jusqu'à... keures

DINERS

RIVE DROITE

L'ALSACE AUX HALLES 16, rue Coquillière, le DE NUIT COMME DE JOUR : Choucroutes, poissons, fole gras, fruits de mer toute 42-36-74-24 l'aonée, Pour vos repas d'affaires, en famille, salons particuliers au 1º étage. TY COZ F/Dim. Lundi soir OUVERT TOUT L'ETÉ avec ARRIVAGE JOURNALIER de POISSONS FRAIS, CRUSTACÉS, 35, r. St-Georges, 9° 48-78-42-95/34-61 FRUITS DE MER. CARTE 300 F LE SOIR «Mean de la Mer» 150 F TIC. Jusq. 22 la 30.

RIVE GAUCHE \_

RESTAURANT THOUMIEUX 47-05-49-75

LE MAHARAJAH 43-54-26-07 DÉCOUVREZ L'INDE... 72, bd Saint-Germain, 5 - Me Maubert, 7 j. sur 7. NON-STOP de 12 heures 3 23 h 30, ven., sann., accueil jusq. 1 h. CADRE LUXUEUX. CLIMAT. Spécialité de confri de canard et de cassoulet au confri de canard. Service jusqu'à 22 h 30. OUVERT TOUS LES JOURS, SALONS CLIMATISÉS.

LE JARDIN D'ELEN, 46, r. Falguière, 15\*. Nouveau restaurant dirigé par Hélène Goldenberg. Cuis. trad. et d'Europe Centrale. Superbe menu 135 F (entrée, plat, from. et dess.). Menu spéc. pour ROCH le midi. Mercredi, jeudi, vendredi le soir. HACHANA le 19/9 au soir et YOM KIPPOUR le 29/9 an suir. Réservation conseillée.

paulle du tett de structure font fonte. Mars tout de

ments for some party.

to Veneric Para de 16 10 76-38-00 Tous les siere

Special Property of the Parket man et liedere fina.

entiers recessor

the source of the

Sin March At The Control of Street Street

ignes unchein, parlies minten fen frage Route konstant

Salarita Hadroon Topings Care de Pillon Paris de Tic de Japan 10: Tous les reas and Salarita et lavel : le 13 literat à 13 hourse et de 14 hourse à 18 hourse et de 14 hourse à 18 hourse et de 14 hourse à 18 hourse

Bellete Bornard Dangs.

M. new Wolfe de Tarres.
Feste B. Tat. 48-04 12-12-

RÉGIONS

partace and a state of a partace and a state of a december, parts of

ganat, his resident in their in

milita dans la

the see are one the property of

entitude y little of the

State of State Sta

Cath taken ... . ..

A PROPERTY

Control of

SAMP TO S

of 3/6 4.

67

Aug Phasis

A HART

Marian St. .

P du IVII-

many hard history of

M. The der yes

A 97 960

or to the

119231.

palatra at tres

....

ar dayrolt

mangine of the Se

The state of the s

Otron

A STATE OF THE STA

The second secon

C. Carrie

The second secon

Perpigned

bons | junds

12.22 (1.22)

the strong

2.00.0

15: 14: 22

1 141 M 122

1,342 Wa 44 g

100 at 1 200

100 TEE

100

11 Table #332

ALMED TO SERVICE

विकास व्यक्तिक विकास

SH AMER. SH

1040 10472 1010 1013

34 Ba 🗒 🚌

Poet-Are

Peizire fest

32.000

17 P 22= 1

1 .. 1 .. 4.00

 $\{v_i \in \operatorname{space} \subseteq \mathcal{I}$ 

Hatta Mill

10000

1~ 1724 / C

A 17. W

Miller State

1107 3 1200 1 10 4 2000

عصد د مد.

Same

Jose Mes

4 1 3 2 3

72 472

11 - 12 ·

a :\*\*

-

VACOR SE

A THE DESTRUCTION

The ser series

from the Contraction of

Visa 90

34 les vignerons champenois craignent la fin des beaux jours
La fature banque centrale européenus seus indépendante des étais

25 Les banques centrales dans la construction européenne 40 Concept fait une cure de riqueur

40 Marchés financiers 41 Bourse

## BILLET

## Comme un air ra Gresse bas for de jacquerie

Train bloqué dans la nuit au pays de la bête du Gévauden, contrôles sauvages de carnions étrangers aux postes-frontières du Nord, saisies de moutons et échauffourées avec les forces de l'ordre, manifestants exigeant un dialogue direct avec le chef de l'Etat venu à Lascaux célébrer le cinquantième anniversaire de la grotte... Ce n'est pas encore une grande jacquerie qui embrase les campagnes mais la colère des paysans, toutes régions confondues, n'en finit pas de

Sécheresse ici, tracé de TGV, d'autoroute ou d'une ligne à haute tension ailleurs, importation de viandes polonaises ou allemandes à des prix de dumping, chute des cours des viandes ovine et bovine. Tous ces éléments, climatiques ou économiques, se conjuguent avec un sentiment de rancœur, voire un complexe d'abandon chez beaucoup d'agriculteurs – ils ont l'impression d'être des Français de seconde zone, dédaignés par le monde prétendument glorieux de la finance ou des technopoles – et les poussent parfois à des gestes de violence et de désespoir.

Les appels au calme réitérés par les responsables syndicaux (qui en d'autres occasions n'hésitent pas à jouer les boutefeux) ou la dénonciation des « excès » par le président de la République (qui devrait se rappeler que le monde rural couvre 90 % du territoire national et que les villages qui meurent sont des pans de patrimoine qui s'évanouissent

Il est de bonne guerre, au moment ou M. Michel Rocard présente son projet de budget pour 1991, que telle ou telle catégorie de Français mette en avant des revendications spécifiques. Les agriculteurs avertissent parlementaires et grands argentiers : « Ne nous oubliez pas, ce n'est pas parce que notre nombre diminue que notre détermination régresse.

Pour donner un sens concret à cette mise en garde ils annoncent une grande manifestation le 13 septembre à Nevers. La Nièvre n'est pas un département comme les autres pour M. Mitterrand, et le maire le Nevers s'appelle... M. Pierre Bérégovoy.

## M. Mitterrand déplore les excès commis par

Cette visite a été brièvement perturbée par quelques agriculteurs de la Confidération paysanne : au moment où M. Mitterrand dévoilait une placommemorant

«M. Mitterrand a le souci d'une agriculture efficace et souhaite que, dans les jours qui viennent, des mesures pratiques soient prises », 2 indiqué M. Mortemousque, président de la chambre d'agriculture et de la

## La préparation du budget 1991

## Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités locales progressent fortement

gements. Le projet de budget de l'État pour 1991 est correct » Ce compliment n'émane pas d'un leader de la majorité présidentielle mais de M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur (UDF) des Hants-de-Seine et président du Comité des finances locales.

Devant cette instance, réunie le Il septembre, M. Michel Charasse, ministre du budget, est venu pré-senter les grandes lignes des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales contenues dans la loi de finances pour l'an pro-

Après une appée 1990 poire due une modification du mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) votée par le Parlement, 1991 s'annonce bien. Sur la base d'une croissance de

Les impôts seront

Le budget militaire progresse

quant à lui de 3,3 % et atteint 238,5 milliards, soit 7,7 milliards

La partie fiscale du projet de loi de finances pour 1991 a été revue et modifiée au cours du mois

d'août pour tenir compte de la

forte hausse des prix du pétrole

entraînée par l'invasion du Kowest et la crise du Golfe. En accord avec

M. Michel Rocard, MM. Bérégo-

voy et Charasse out accru l'effort

de l'Etat en faveur de l'investisso-

ment des entreprises pour éviter les effets dépressifs sur l'activité

d'un éventuel troisième choc pétro-

L'« effet Golfe »

Globalement, le gouvernement

propose d'alléger de 15,3 milliards

la fiscalité touchant les sociétés

(pour 7,4 milliards) et les consom-

mateurs (pour 7,9 milliards). Mais

l'auementation de certains impôts

présentée comme des mesures

d'équité - rapportera 6,7 milliards.

L'Etat n'abandonnerait donc l'an

prochain que 8,6 milliards de

francs de recettes, gagées par des économies de dépenses. Ainsi le

déficit budgétaire serait-il ramené à 80,2 milliards l'année prochaise

contre 90,2 milliards cette année.

La forme des mesures décidées

pour soutenir de facon plus active

de plus que l'année dernière.

Suite de la première page

allégés de 8,6 milliards de francs

2,7 % et d'une hausse des prix de 2,8 % estimées pour l'an prochain, la DGF versée par l'Etat aux communes, départements et régions devrait progresser de 7,51 % et atteindre 88,32 milliards de francs. Il est en outre probable que, comme l'an dernier, le gouverne-ment acceptera que les eollectivités inscrivent dans leurs budgets pour l'an prochain une somme correspondant à une avance sur la régularisation qui, elle, est opérée en

L'ensemble des sommes transférées chaque année par l'État aux collectivités locales tourne autour de 200 milliards de francs, et la dotation globale de fonctionnement intervient pour environ la moîtié de l'ensemble. Bien que depuis cinq ans la part des aides de l'Etat et des emprunts dans le total

l'investissement a provoqué de

vives critiques au sein du parti

socialiste, notamment la baisse

renforcée (37 % à 34 %) du taux de

l'impôt sur les sociétés pour les

bénéfices réinvestis. Cette décision

maintenue par M. Bérégovoy, pro-

voquera vraisemblablement des

affrontements au Parlement lors-

que le projet de budget arrivera en

C'est pour aplanir les difficultés

immédiates avec le Parti socialiste

que MM. Rocard, Bérégovoy et

Charasse ont décidé de prendre

plusieurs mesures dites d'équité

fiscale: relèvement de 70 % à

85 % du plasonnement de l'impôt

de solidarité sur la fortune : hausse

de 19 % à 23 % du taux d'imposi-

tion des plus-values financières des

entreprises (les gains sur les actions

ne sont pas touchés sauf dans les

cas où elles se trouveront en

SICAV); reduction de 5 % à 3.3 %

du taux d'abattement par année de

détention pour le calcul des plus-

values immobilières des particu-

fiers (l'exonération totale ne jouera

plus ou après 32 ans au fieu de 22

ans); imposition des plus-values

sur les cessions de titres non cotés;

réduction de 10 à 5 % de la déduc-

tion forfaitaire sur les revenus fon-

ciers (cette déduction avait déja été ramenée de 25 à 20 % avant 1980

puis à 10 % depuis 1982); relève-

ment de 11 % à 16 % du taux

d'imposition des plus-values à long

des budgets locaux se soit réduite au profit de l'autolinancement (avec son corollaire, l'aggravation des impôts locaux), la DGF reste une ressource essentielle pour que les maires et les présidents de régions et de départements établissent en temps utile des budgets

Parmi les autres chapitres qui augmenteront de manière significative l'an prochain, on notera le Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA). Les élus locaux devraient donc être incités en 1991 à modérer le taux de croissance des impôts locaux. En 1990, la fiscalité locale a augmenté de 6 % en volume au tieu de 2,9 % en 1989.

terme des professions libérales. En outre, les avocats seront assujettis à la TVA, ce qui rapportera quel-que 600 millions de recettes sup-plémentaires en 1991. Au titre des mesures d'aide à l'investissement. outre la baisse de l'IS sur les bénéfices réinvestis, la taxe profession-nelle sera plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée contre 4 % jusqu'à présent. La TVA sera totalement déductible sur le fioul au la jan-vier 1992, et à moitié dès le début de l'an prochain (pour le gazole utilisé comme carburant, la déduc-tion à 95 % sera permise dès le premier janvier 1991 et à 100 % six mois plus tard cela pour alléger les coûts des transports routiers). De même la hausse de la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) sera-t-elle freinée par

#### Redevance audiovisuelle abaissée

une sous-indexation sur la hausse

Pour freiner l'inflation et ses effets sur l'indice des prix de détail, M. Bérégovoy a en outre décidé d'abaisser de 25 % à 22 % temore ie laux majoi de la TVA qui concerne essentielle-ment l'automobile et les appareils électroniques. Le taux de la TVA sur la redevance audiovisuelle sera shaissé de 5.5 % à 2.1 % -

Enfin, un ensemble de mesures est retenu pour encourager les économies d'énergie : amortissement à 100 % dès la première année pour les entreprises, extension aux locataires des réductions d'impôt accordées pour l'isolation thermi-

**ALAIN VERNHOLES** 

### M. d'Ornano (UDF) redoute le retour des « vieilles méthodes du socialisme »

Au cours des journées parlemen-taires de l'UDF réunies à Deau-ville, M. Michel d'Ornano, ancien président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a critiqué le projet de budget du gouvernement : « J'éprouve des craintes très sérieuses de voir le gouvernement retrouver les vieux démons de l'attentisme et du dirigisme, les vieilles mêthodes du socialisme que la crise pourrait bien l'inciter à remettre en place. M. d'Ornano a, d'autre part, rap-pelé, à propos de la crise du Golle, que cette dernière imposait des mesures: « Nous ne connaissons pas encore l'intensité du choc pétrolier mais, en tout état de cause, il à dès maintenant des répercussions sur notre économie. Si le conflit prenait de l'ampleur les conse quences pourraient alors évidem-ment être plus graves. » Il estime en tout cas que, dans la mesure où la situation économique n'était déjà pas aussi bonne qu'on le disait avant la crise du Golfe, la France aurait donc à faire face à des effets néestifs cumulés.

S'agissant des dépenses publiques, le député UDF du Calvados a jugé leur progression trop rapide. Il estime qu'elle devrait être limitée à 3,5 %. Il souhaite qu'une politique d'allégement fiscal soit poursuivie, notamment par une baisse de l'impôt sur les sociétés ramené à 33 1/3 %. D'autre part, il propose une baisse de I point du taux normal de la TVA ainsi qu'une baisse du taux majoré.

## Le gouvernement veut relancer les fonds salariaux

Le projet de loi de finances pour contacts seront prochainement pris 1991 prévoit un dispositif fiscal destiné à « relancer le mécanisme des fonds salanaux ». Celui-ci permettra aux salariés appartenant à une entreprise ayant conclu avec les syndicats un accord prévoyant un « salaire différé . de bénéficier d'un abattement sur leur assieue d'imposition.

Cet accord ne devra pas être facultatif mais s'appliquer obligatoirement à tout le personnel. Les sommes devraient être bloquées pour une durée de cinq ans au minimum. Des

avec les partenaires sociaux et M. Pierre Bérégovoy, ministre des finances, envisage de déposer un amendement dans le cadre de la discussion budgétaire précisant l'affectation des sommes et l'étendue des abattements.

La loi de 1984, accordant des réductions d'impôt au profit des salaries souscrivant - y compris à titre individuel - à des mécanismes d'épargne salariale avait été abrogée en 1986.

## La vignette automobile augmente modérément en 1991

La vignette automobile qui sera mise en vente début novembre augmentera en movenne moins vite que l'indice des prix (1,9 % contre une prévision d'inflation de 2,8 % en 1991) selon les chiffres publiés mardi 11 septembre par le ministère de l'économie et des finances. Les propriétaires de véhicules de 5 à 7 CV de moins de cinq ans, qui constituent l'essentiel du parc automobile francais, devront débourser en moyenne 437 francs contre 429 francs l'année

Dans la moitié des départements, le prix de la vignette reste inchangé. Dans le reste du pays, la hausse moyenne est de 3 % toutes catégories confondues. Pour un même véhicule (5 à 7 CV), le prix de la vignette peut aller de 242 francs en Corse à 530 francs dans l'Aude, ce dernier département battant tous les records avec une hausse de 18 %. Paris se situe dans une position médiane : les automobilistes y débourseront le même prix que l'an dernier, soit 366 francs.

## Trente-cinq grandes banques américaines pourraient faire faillite prochainement

Pas moins de trente-cinq grandes danger et d'incertitude». Si les failbanques américaines seraient en danger de failite à l'horizon d'un an. Cetta estimation inquiétante a été communiquée mardi 11 septembre par is General Accounting Office, une commission du Congrès américain chargée de contrôle financier. Dans son rapport sur le système d'assurance des dépôts bancaires, la commission note que «jamais, la grande dépression, le système d'assurance des dépôts ne pourrait fédéral d'assurance des dépôts suffire à verser les dédommage-

lites se concrétisent, le coût du dédommagement des déposants serait compris entre 4,4 et 6,3 milliards de dollars. D'autres banques, dont le niveau de réserves est très bas, et dont les comptes sont fragilisés par les prêts dans la secteur immobilier, dans les pays du tiersmonde, et les junk-bonds, pourraient également se trouver en difficuité si une récession économique n'avait connu une telle période de ments, et l'Etat devrait intervenir.

## Société de services du groupe Bouygues

## La SAUR a obtenu la gestion de l'électricité en Côte-d'Ivoire

La SAUR, société de services du groupe Bouygues, vient d'obtenir la gestion de l'électricité en Côte-d'Ivoire, où elle gère déjà la distribution d'eau.

#### CAMBERLEY (Surrey)

de notre envoyé spécial

Pour M. Jean-François Talbot, le chemin de Grande-Bretagne est passé par l'Afrique : c'est en effet après onze années en Côte-d'Ivoire qu'il est depuis deux ans le directeur général de SAUR Water Services, qui coiffe les participations de SAUR dans des sociétés britanni-ques de distribution d'eau, notamment les quatre qu'elle contrôle dans le sud de l'Angleterre (Mid-Southern, Mid-Sussex, East-Bourne et West-Kent). Cette filiale britannique représente aujourd'hui avec 600 millions de francs près de la moitié du chiffre d'affaires de la SAUR à l'étranger et près de 14 % de son chiffre d'affaires total.

Ce montant va sans doute un peu diminuer car la SAUR a décidé de vendre ses parts minoritaires (25 % et 28 % respectivement) dans deux sociétés dont la Générale des caux a pris le contrôle depuis le début août avec la fusion dite des Trois Vallées.

#### Bénédiction financière internationale

Mais l'Afrique, et notamment la Côte-d'Ivoire, où la SAUR travaille depuis trente-cinq ans et où elle gère la distribution d'eau et l'assainissement, soit un chiffre d'affaires de 500 millions de francs, va reprendre une place prédominante. M. Martin Bouygues, président de la SAUR et du groupe Bouygues, venu assister mercredi 12 septembre dans le Surrey à l'inauguration des nouveaux locaux de ses filiales Mid-Southern et SAUR Water Services, vient en effet d'obtenir la gestion pour vingt-

cinq ans de la production, du trans-port et de la distribution d'électricité en Côte-d'Ivoire. Cela représente un chiffre d'affaires annuel de quelque 2 milliards de francs.

L'accord politique a été pratique-ment acquis à Pâques, lorsque M. Bouygues, qui s'est rendu à huit reprises à Abidjan, a rencontré le président ivoirien, M. Houphouët-Boigny: le protocole a été signé à la mi-août, les institutions financières internationales ayant donné leur bénédiction à cette privatisation.

Reste à mettre au point le contrat dans les mois qui viennent. Mais les grandes lignes sont déjà connues. Electricité de Côte-d'Ivoire, compagnie publique, restera propriétaire des installations; une nouvelle société, la Compagnie ivoirienne d'électricité, sera chargée de la ges-tion. La SAUR y sera minoritaire, le reste des parts étant détenue par des lvoiriens institutionnels ou privés. mais parmi ceux-ci figurerait la SODECI, la société ivoirienne de distribution d'eau gérce par la SAUR. Cette privatisation est motivée par le déficit d'électricité de Côte-d'Ivoire, qui atteint actuellement un dixième de son chiffre d'affaires par an. Et M. Bouygues estime pouvoir réduire sensiblement le déséquilibre en dix-huit mois et ensuite retrouver progressivement les bénéfices.

Ce contrat va non seulement multiplier par 2,5 le chilfre d'affaires de la SAUR à l'étranger - et même accroître de 12,5 % celui du groupe Bouygues hors de l'Hexagone, mais il va engager la société dans un nouveau métier, après la gestion des déchets où elle s'efforce de se développer en France et à l'étranger. Ce n'est pas la première incursion de la SAUR dans le domaine de la distribution de l'électricité car elle assure déjà celle-ci en Guinée équatoriale (ex-espagnole) mais il ne s'agissait que d'un petit contrat.

**GUY HERZUCH** 

n'y font rien.

Les agricultaurs ne veulent pas être seulement des fabricants de nouniture ou des gardiens du paysage pour citadins en mai de calme et de beauté. Ils revendiquent avec raison une place, pour eux et leurs enfants, dans la France et modernes de l'an 2000.

## certains agriculteurs

Le président François Mitterrand a déploré le 11 septembre les « excès» commis par certains agriculteurs lors des récentes manifestations, lout en estimant que le devoir du gouverne-ment était d'en « comprendre les causes» et de « tenter de les guérir ». Le chef de l'Etat a fait cette déclaration à l'issue d'un entretien avec deux non a rissue d'un emicreta de la responsables locaux du CDIA et de la FDSEA, en marge d'une visite à Montignac (Dordogne), où il était allé admirer la grotte de Lascaux.

cinquantième anniversaire de la découverte de la grotte, une douzaine d'entre eux sont apparus installés sur des barques et criant : « Un revenu pour les paysans l ». Une dizaine d'autres ont crié des slogans hostiles au chef de l'Etat lors de son passage à la mairie.

M. Chirac : « Une querelle surréaliste » En présentant à la presse le projet de résonne fiscale du RPR (le Monde

du 12 septembre), M. Chirac a notamment déclaré : «Les évêne-ments du Golfe ont ajouté un nouvel épisode des guerres intestines entre socialistes dans et hors le gouvernement sur les choix du futur budget. Cette querelle pourrait passer pour sur-réaliste tant il est dérisoire de laisser croire que 8 milliards de francs de dépenses en moins, soit 0,6 % du total des dépenses de l'Etat, permettent de tracer la ligne entre deux politiques budgétaires opposées, entre la rigueur et la générosité. En réalité, cette controverse est pernicieuse : elle accrè-dite l'idée que les difficultés que pourrait rencontrer prochainement notre économie seraient imputables à des vénements extérieurs sous forme d'un troisième choc pétrolier. Or, ce n'est

pas d'un troisième choc pétrolier qu'il s'agit, mais bien d'un deuxième choc socialiste. Les premiers signes de dérèglement de notre économie sont appa-nus avant les événements du Golfe, qu'il s'agisse du net ralentissement de la croissance des le premier semestre, de la réduction des résultats des entreprises qui supportent des frais finan-ciers trop lourds et du maintien du chômage à un niveau très élevé.

M. Edouard Balladur a contesté les choix faits par le gouvernement, en affirmant: «Pour notre purt, nous ne séparons pas l'objectif social de l'objec-tif économique», et l'ancien premice ministre a ajouté : « Les différences profondes entre les socialistes et nous concernent de nombreux secteurs, et notamment la part du revenu direct qui doit rester aux salariés, que nous souhaitons très importante.»

## Au conseil des ministres

## Effort en faveur du logement social

credi 12 septembre a été consacré, pour l'essentiel, à l'adoption du projet de budget. Le projet de loi de finances a subi une modification en cours de conseil afin de lui apporter une inflexion supplémentaire en faveur du logement social.

M. Louis Le Pensec, porte-parole cours de laquelle sont intervenus notamment le ministre délégué au logement, M. Louis Besson, le présirépartition des prêts locatifs aidés : duction législative rapide. ... ... ... ... ...

Le conseil des ministres du mer- 65 000 d'entre eux iront aux logements neufs, au lieu de 60 000 dans le projet initial. Le total de 75 000 prêts locatifs aidés reste donc inchangé.

Tonjours à propos de l'action en faveur du logement, le premier minis-tre a fixé trois orientations : pause fiscale de trois ans, amélioration de l'indu gouvernement, a indiqué que, au citation à utiliser des baux de nerme d'une «longue délibération» au réhabilitation, ouverture d'une citation à utiliser des baux de réflexion pour parvenir à un meilleur financement des prêts aux logements intermédiaires. Le président de la dent de la République et le premier République a souhaité que certaines ministre, il a été décidé de modifier la de ces orientations trouvent une traAprès la hausse de 20 % du prix du raisin

## Les vignerons champenois craignent la fin des beaux jours

En pleine ascension économique, avec un doublement de ses livraisons en quinze ans, va-t-on assister dans la Champagne viticole à un retoumement de la conioncture? Certains le craignent, ou le souhaitent, après l'annonce, le 6 septembre 1990, de l'augmentation de plus de 20 % du prix du raisin, qui faisait suite à un relèvement de 13,5 % l'an dernier.

Heureux vignerons! Comme il faut un kilo et demi de raisin pour produire une bouteille, les tarifs du champagne vont être majorés d'au moins 10 % après les fêtes de fin d'année, comme nous le laissions prévoir (le Monde du 8 septembre 1990). Malheureux consom-mateurs | Lundi 10 septembre, M. Yves Benard, PDG du groupe Moët et Chandon, a confirmé cette prévision, parlant d'une augmentation à deux chiffres. Ce groupe a assuré, en 1989, 13 % de la production et 24 % des exportations françaises. Les propos de son président pèsent donc lourd en Champagne et donnent souvent le ton. En l'occurrence, ce ton n'est pas particulièrement optimiste; les difficultés rencontrées par les producteurs sont à la fois structurelles et conjone-

Structurellement, la Champagne, enclavée dans son appellation contrôlée et dont elle peut difficilement sortir dans l'état actuel de la réglementation, a presque atteint aujourd'hui ses limites de production. Les surfaces plantées, qui frôlent actuellement les 29 000 hectares, pourraient atteindre 32 000 à 33 000 hectares dans cinq ans. Audelà, il faudra réviser la loi de 1928 qui fixait les limites actuelles, et ce ne sera pas facile. En regard, la demande globale de champagne n'a cessé de croître, surtout à l'exportation, qui absorbe maintenant 38 % des livraisons contre 30 % il y a dix ans. La projection de cette progression indique qu'il faudrait livrer 350 millions bouteilles en 1992-1993 275 millions produites en 1989.

Sur ce déséquilibre de fond vient 'en greffer un autre : les « maisons de négoce», les grandes comme Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Pommery Lanson, Laurent Perrier, Taittinger, Roederer... ainsi que les moyennes et les petites commercialisent plus des deux tiers des bouteilles produites. assurent 90 % des exportations, mais ne possèdent que 12 % du vignoble, les vignerons en détenant l'immense najorité (88 %). Les maisons de négoce doivent donc, sauf exception, acheter à ces vignerons ce qui leur manque, c'est-à-dire l'essentiel.

Pour éviter des affrontements danereux et assurer une répartition équiable, depuis 1959, par des contrats d'approvisionnement signés pour six ans et renouvelables, les vignerons s'engageaient à livrer aux maisons le

s'amenuisait régulièrement. Les vigne-rons entendaient, de plus en plus, faire eux-mêmes leur champagne et le commercialiser pour bénéficier de la totalité de la marge. De plus de 50 % autrefois, l'« engagement » des vigne-rons était revenu à 47 % et, cette année, pour le renouvellement du contrat, on parlait de 43 % sinon

S'estimant étranglés et bientôt contraints de passer des contrats de sous-traitance avec des coopératives qui pressurent maintenant la moitié de la récolte, les grandes maisons de négoce refusèrent, en avril, de renou-veler le contrat et reprirent leur liberté. « La veuve Clicquot ne fait pas le trottoir », disait avec énergie le PDG de cette maison, M. Joseph Henriot, M. Bénard expliquait, lui, que le contrat, institué en 1959 surtout pour protéger les vignerons contre une mévente du raisin, devenait pervers dans la mesure où il permettait aux vignerons non engagés de profiter de ses avantages, garantie d'achat notamment, sans les obligations correspondantes. Il les mettait même en position d'obtenir des rallonges de prix supplémentaires sur un véritable marché noir, celui des bouteilles sur lattes déjà vinifiées, en attente d'étiquette. Le contrat ne fut donc pas renouvelé et, pour les vendanges qui viennent de débuter, le prix du raisin a été fixé « indicativement » par le Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC), c'est-à-dire sans l'obligation de le respecter. En deux ans, le prix du kilo de raisin a fait un bond de plus de 35 %. Heureux vignerons encore une fois, qui pourront vendre le raisin jusqu'à 40 francs le kilo dans les crus exceptionnels. A 10 000 kilos par hectare de rendement moyen, on voit à quel montant peuvent s'élever les rentrées brutes, les rentrées nettes après impôts pouvant atteindre 80 000 à 100 000 francs par hectare : de quoi faire rêver les céréaliers. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que le prix de l'hectare de vignoble dépasse le plus souvent 1 million de francs.

Pour ne rien arranger, la vendange de 1990, qui a été affectée par les gelées de printemps et une formation irrégulière du fruit en juin, sera, vrai-semblablement, inférieure de 10 % à semblablement, inferieure de 10 w a 13 % à celle de 1989. Elle ne permettra donc pas de compenser les ventes de l'an dernier, d'où une diminution des stocks de la profession et une pénurie croissante, génératrice de surenchère dans le vignoble.

Peut-être les nouveaux prix pratiqués inciteront-ils certains vignerons à vendre davantage de raisin, mais l'expérience montre que les réactions sont lentes. De toutes façons, les producteurs de bouteilles seront contraints de relever leurs prix de vente aux consommateurs. En ce cas, les relèvements seront, proportionnellement, plus importants sur les cham-

Les dix premiers marchés

à l'exportation en 1989

en milliers de boutelles

pagnes de petite ou moyenne valeur comme ceux des récoltants-manipu lants et des coopératives, vendus sou vent dans les grandes surfaces, et plus sensibles aux variations de prix. Les grands champagnes, beaucoup plus chers, seront, paradoxalement, moins

Autre conséquence, enfin, de la libération des prix et du non-renou vellement du contrat global : les viti culteurs qui n'auront pas signé de contrat particulier avec les maison de négoce ne seront plus totalement sûrs d'être payés si les acheteurs font défaut alors qu'auparavant l'engagement constituait une garantie collective, sous l'égide du CIVC.

## L'aventure pour

tout le monde C'est done un peu l'aventure pour tout le monde, avec un risque, celui d'un retournement de conjoncture toujours possible, comme en 1974 lors du premier choc pétrolier qui lors du premier choc pétrolier qui réduisit la consommation à l'étranger, ou de récoltes pléthoriques, comme en 1982 et 1983. A l'heure actuelle, le premier marché à l'exportation, la Grande-Bretagne, est stable ou en régression, celui des Etats-Unis est franchement mauvais (baisse des volumes et du dollar). Seule l'Europe marche bien Pour M Claude Taittin. marche bien, Pour M. Claude Taittin-ger, PDG de la maison du même nom et président du Syndicat des grandes marques de champagne, le seul à avoir prôné le renouvellement du contrat, «nous sommes en 1968 et entrons dans une période de turbulences: attachez vos ceintures ». Pour lui, on va. pendant trois ou quatre ans, transférer les bénéfices aux vigno rons et aux coopératives qui vont tuer les petites et moyennes maisons. On va perdre des marchés avec le risque d'une crise : « On reverra le raisin à 20 francs le kilo, »

La crise? En Champagne, certains, et non des moindres, la souhaitent pour remettre du plomb dans la tête à tout le monde. Dans l'immédiat, toutefois, les vignerons se frottent les mains. Ils n'ont jamais gagné autant entre un vigneroù riche et un vigneron pauvre? Réponse : une seule, le vigneron pauvre lave lui-même sa

**FRANÇOIS RENARD** 

FINANCES

Accord entre les gouverneurs

## La future banque centrale européenne sera indépendante des Etats

trales de la Communauté européenne ont, mardi il septembre à Bâle, jeté les bases juridiques de la future banque centrale européenne, a indiqué M. Karl-Otto Poehl, président du comité des gouverneurs.

« Nous avons fait des progrès subs-tantiels dans la rédaction des statuis », a dit M. Poehl. L'accord s'est fait sur la stricte indépendance de cette future banque centrale, qui ne devra en aucune manière financer

Les gouverneurs des banques cen- les déficits budgétaires des Etats membres. « Cependant de grandes difficultés demeurent », a continué M. Poehl. « Quel sera le capital de cette institution et comment sera-t-il réparti entre les actionnaires? Qu'en sera-t-il des profits et des pertes?», s'est-il interroge, tout en exprimant ses «doutes» sur le point de savoir si les gouvernements européens sont réellement prêts à transférer leurs droits souverains à une institution supranationale communautaire.

Dès cette année

## L'URSS sera présente aux réunions du FMI et de la Banque mondiale

L'URSS participera aux prochaines réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui se tiendront fin septembre à Washington, a annoncé mardi 11 septembre le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus.

M. Camdessus a précisé que les

□ Enquête de la CEE sur les aides versées à Saab-Scania. - La Commission européenne devait ouvrir une enquête mardi 11 septembre sur des aides apportées par la France à l'implantation d'une usine de la firme automobile suédoise Saab-Scania à Angers (Maine-et-Loire). Bruxelles ne conteste pas le principe de cette aide mais son montant de 300 millions de francs versés par l'Etat français pour financer ia construction d'une usine

invitation conjointe de MM. Camdessus et Barber Conable, président de la Banque, n'ont pas encore contacté le FMI en vue d'une adhésion de l'URSS. « Mais elles sont réellement Intéressées », a-t-il indiqué à l'AFP.

d'assemblage de poids lourds. L'investissement total s'élève à 1,7 milliard de francs. La Commission devait demander des éclaireissements sur le découpage de cette aide, qui comprend des aides régionales et fiscales. Depuis janvier 1989, les pays de la CEE sont obligés de notifier à la Commission leurs aides dans le secteur de l'automobile dès que celles-ci dépassent 12 millions d'écus (85 mil-

## **L'ASTRADUL**

Association des Traducteurs Diplômés de l'Université de Londres FRANÇAIS et ANGLAIS TÉL.: 47-07-77-13 - 45-78-75-80 - 45-09-02-72 B.P. 225.07 - 75327 Paris Cedex 07 Siège social : Institut Britannique de Paris

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

## **ACTIONNAIRES** DE LA LYONNAISE DES EAUX

Pour mieux vous informer, nous mettons à votre disposition à partir du 10 septembre 1990, deux nouveaux services:

• un numéro de téléphone vert

 un serveur minitel **3615 LYONNAISE** 



LES BILANS COMPTES ANNUELS **PUBLIES EN 1990** SONT **DEJA DISPONIBLES** SUR MINITEL AU 36.29.11.11. LA VERITE NE PEUT ATTENDRE.

ans altendre, vous pouvez connaître la vérité sur vos clients, vos fournisseurs ou vos concurrents: les bilans et comptes annuels les chiffres-clés des Entreprises (chiffre d'affaires, résultat net, effectifs), les extraits de Registre du Commerce et des Sociétés, les renseignements sur les défaillances d'Entreprises. Les copies de ces documents peuvent être commandées par Minitel INFOGREFFE 36.29.11.11. et payées par Carte Bancaire.

LA SOURCE DE L'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES. SCM. INFOGREFFE - 1, quai de Corse 75181 Paris cedex 04 - Tél.: (1) 43.29.06.75

## **ÉCONOMIE**

# Les banques centrales dans la construction européenne

III. - Grande-Bretagne: la « vieille dame » de Threadneedle Street

Les soubresauts de la livre sterling et les signes inquiétants de confusion donnés par la politique menétaire britannique relancent le débet sur l'indépendance de la Banque d'Angieterre à l'égard de sa tutelle, le ministère du Tréser. Le souhait d'une plus grande autonomie, exprimé récemment en public par le gouverneur de l'institut d'émission. Robin Leigh-Pemberton, reflète le bouleversement du paysage autour de la « vieille dame » de Threadneedle Street, avec laquelle nous poursuivons notre série sur les banques centrales dans la construction européenne, après l'Italie et les Pays-Bas (le Monde des 11 et 12 septembre).

aund entre es grand

LONDRES

14:25

correspondance Apparemment rien n'a changé derrière les murs massifs et sans fenêtre de la Banque d'Angleterre, ou mieux « la Banque » tout court, qui écrasent Threadneedle Street, au cœur de la City. Des huissiers en rediagote rouge accueillent toujours le visiteur qu'introduisent ensuite des valets en jaquette rose, veston gris et pantalon anthracite. Les dix-huit membres du conseil de direction, surnommés les Court Directors (directeurs de la Cour) se réunissent immanquablement chaque jeudi à midi pile dans la salle du Trône (Court Room), sous l'austère portrait du premier directeur, un certain Houblon, fils d'un réfugié protestant français. La réunion du matin dans le bureau du gouverneur s'appelle toujours The Book (le livre de comptes), alors que le vénérable établissement à presque entierement renoncé aux

Impressions trompeuses. Les couloirs solennels de l'honorable maison vibrent toujours de l'écho de la petite phrase lâchée le 5 avril, lors d'une conférence, à Durham, par le gouverneur, l'Honourable Leigh-Pemberton: « Comme le montre le niveau élevé de l'inflation en Grande-Bretagne, il faut recon-naître que de graves erreurs de jugemaure que ae graves erreurs ae juge-ment et de prévisions ont été com-mises en matière monétaire en 1987-1988, « En clair, si, à l'épo-que, la Banque avait joui de plus d'indépendance à l'égard de son autorité de tutelle, le ministère du Trésor elle n'eurait jamais recruis Trésor, elle n'aurait jamais permis - en année électorale - que les taux d'intérêt baissent aussi dramatiquement pour permettre à la livre de coller au deutschemark. Un laxisme responsable à ses yeux de l'envolée actuelle de l'inflation, supérieure d'un tiers à la moyenne

Cette volonté d'autonomie sur le plan de la conduite de la politique monétaire a précipité l'énigmatique Bank of England à la « une » de toute la presse. Une véritable impution que la sobre publique irruption sur la scène publique pour le gouverneur, moulé à Eton, à Oxford et dans le prestigieux régiment des grenadiers royaux, notable du parti conservateur, qui a toujours cultivé suavement la discrétion.

## L'approche des élections

Fondé en 1694 par charte royale pour financer les guerres contre la France, ce gardien moral de la santé financière du royaume ne pent intervenir sur les marchés qu'avec l'accord du ministère des finances. Ce dernier dispose aussi d'un droit de veto sur les décisions prises en matière de supervision du prises en mattère de super actions système bancaire et des opérations financières de l'industrie, deux autres attributions importantes. C'est le chancelier de l'Echiquier et ses cinq ministres délégués qui répondent à toutes les interpella-

tions parlementaires concernant l'institut d'émission.

Le conseil des ministres désigne le gouverneur, traditionnellement une personnalité venant de l'extérieur, et son adjoint, au contraire, toujours un fonctionnaire de la « boîte » ayant gravi tous les éche-lons, ainsi que les membres du comité de direction.

« Accorder à la Banque la respon-sabilité de la garantie de la stabilité des prix ne peut que renforcer la des prix ne peut que renjorer la détermination du gouvernement d'atteindre cet objectif. Mais, dans le système britannique, il n'existe pas d'organisme public totalement indépendant. Il faut rendre des comptes. C'est pourquoi nous préfé-rons défendre le concept de contrôle (accountability) séparé en matière monétaire », explique un haut res-ponsable de la Banque centrale qui nous a rencontré en exigeant l'anonous a rencontre en extreant l'ano-nymat. Au-delà de cette apparente modestie, une certitude : l'Old Lady est aujourd'hui en train de redéfinir sa stratégie face à la nou-velle donne, politique et économi-que, autour d'elle.

A l'approche des élections générales, qui doivent se dérouler au plus tard en juin 1992, tous les sondages donnent le Labour largement gagnant. La Banque, qui redoute que le chancelier de l'Echi-quier, John Major, n'abaisse sa

O 1990 · Johan - Otto Von Spreckelse

garde et ne réduise les taux d'in-térêt astronomiques qui mettent sur le sable les 70 % de Britanniques qui achètent leur logement à crédit, entend prendre les devants. Car, en 1987, c'est ainsi que le grand argentier précédent, Nigel Lawson avait fait gagner les élec-tions à Maggie.

Ensuite, l'internationalisation des mouvements de capitaux, la libéralisation de la place de Londres, la concurrence à couteaux tirés entre opérateurs, les rigidités administratives, ont eu raison de l'autorité morale traditionnelle de l'arbitre entre l'Etat et les financiers. « Sa puissance repose desormais sur un arsenal réglementaire et législatif destine à éviter des scandales financiers plutôt que le respect des convenances entre gens du cercle magique de l'Establish-ment qui ne dominent plus la City comme dans le passé », souligne un banguier

#### La perspective de l'union monétaire

Si M. Leigh-Pemberton pousse à la roue l'indépendance que freine M. Major, c'est que la Banque veut aussi imprimer sa marque sur le processus de l'union monétaire européenne. En particulier en par-ticipant dès le départ aux discus-

sions sur la création d'une future banque centrale (« Eurofed ») de la ÇEE, Partisan comme chacun dans la City de l'adhésion complète de la livre au serpent communautaire, le gouverneur estime que Londres peut apporter à l'édifice son unique experience des interventions sur les marchés des changes, une expérience provenant de la gestion des incessantes crises du sterling (volatilité, pétro-monnaie) et de la présence, à l'ombre de la cathédrale Saint-Paul, du marché des bons du Trésor libelles en écus. « A condition d'éviter un calendrier par trop ambitieux ou de brusquer les choses w, note-t-on dans l'entourage du Governor.

La création d'un nouveau poste stratégique de conseiller pour les affaires européennes, confié à un ancien diplomate de renom, sir Peter Petrie, et la formation d'une nouvelle section CEE au sein de la division internationale soulignent cette vision plus européenne de l'intérêt national d'Albion. La Banque d'Angleterre chercherait-elle à être en phase avec son temps qu'elle n'agirait pas autrement en défiant la « Dame de fer ».

Avec ses réseaux de transmission, la SAT est associée

aux plus grandes réalisations de notre temps.

Quel exemple suivre? Ceux de la Bundesbank ou de la Banque nationale de Suisse se heurtent au légendaire centralisme de la haute administration de Whitehall, Le cas du Fed américain, émanation du Congrès, est inapplicable dans du Congres, est mappicable dans ce pays où l'exécutif n'est que le reflet de la majorité législative. Curieusement, ce symbole même de l'ex-puissance impériale s'intéresse de près à la réforme intervenue en 1989 en Nouvelle-Zélande: le gouvernement définit une fourchette souhaitable de hausse des prix, à charge pour les responsables prix, à charge pour les responsables de la Reserve Bank of New Zeland d'éviter tout dépassement.

L'avenir dira si ces nouveaux accents d'indépendance, encore timides, conduiront à des changements plus profonds. Signe des temps, la Banque a décide de sup-primer prochainement des billets de 5 livres l'effigie du duc de Wellington. L'un des politiciens favoris de Mª Thatcher est remplace par un symbole plus pacifiste et moins cocardier, George Stephenson, l'inventeur de la première locomotive à vapeur.

MARC ROCHE

Prochain article:

IV. - La Banque de France (Dans « le Monde des affaires »)

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

La société Somfy International SA, filiale de Damart SA, a acquis 34 % du pital de la société FAAC SPA (Italie).

Parallèlement, PAAC SPA deviendra actionnaire de Somfy, à l par augmentation de capital réservée.

Les deux entreprises, leaders sur leurs marchés respectifs, profiteront mutuelle-ment de leurs complémentarités :

— Somfy, spécialiste des systèmes de motorisation pour volets roulants et stores

de protection solaire;

- FAAC, leader des systèmes d'ouverture et de fermeture automatiques de protection solaire;

- FAAC, leader des systèmes d'ouverture et de fermeture automatique, portails domestiques et industriels, spécialiste du véria hydraulique, protection de servers des especies techniques et

La collaboration entre les deux groupes portera aur les aspects techniques et industriels dans les domaines électromécanique et électrohydraulique, les systèmes de commande à distance, les automatismes, la normalisation, la domotique et

Elle contribuera au développement du marché des automatismes dans l'habitat et apporters aux utilisateurs davantage de aécurité, de confort et de facilité dans l'usage de leurs portails, portes de garages, stores et volets roulants.

Somfy et FAAC ont réalisé en 1989, respectivement 626 millions de francs et 60 milliards de lires (environ 275 millions de francs) de chiffre d'affaires, avec des

## **DINTERBAIL**

Les comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin 1990 témoignent d'une augmentation des produits qui passent de 463 000 000 F HT au 30 juin 1989 à 529 000 000 F HT à fin juin 1990 (+ 14 %.

Le résultat pour le premier semestre 1990 exclusif de plus-values de cession sur le domaine locatif s'élève à 135 000 000 F, comparé à 75 000 000 F pour les six premiers mois de 1989.

A ces 135 000 000 s'ajoute une plus-value de 55 000 000 F consécutive à la vente d'un immeuble commercial locatif qu'Interbail et d'antres Sicomi qui le possédairent en communi ont choisi de céder par souci de gestion de leur domaine immaobilier.

vente qui immendie.

le possédaient en commun ont choisi de cèder par souci de gestion de leur domaine immobilier.

C'est donc us résultat net semestriel de 190 000 000 F qui se compare à 159 000 000 F au 30 juin 1989, chiffre qui comprenait 84 000 000 de plus-value provenant de la vente de l'immeuble Christophe-Colomb.

La société développe à un bon rythme la production de crédit-bail qui représente le 31 août dernier 710 000 000 F de contrats signés. Les engagements sente le 31 août dernier 710 000 000 F de contrats signés. Les engagements seute le 31 août dernier 710 000 000 F de contrats signés. Les engagements souveaux en immeubles locatifs atteignent à la même date 192 000 000 F. Enfin, les actionnaires étrangers d'Interbail, rejoints par d'autres investisseurs institutionnels français et étrangers, ont constitué une société de crédit-seurs institutionnels français et étrangers, ont constitué une société de crédit-bail immobilier (non-Sicomi), Intermur, an capital de 50 000 009 F, dont ils ont confié la gestion à Interbail.

Interbail a d'autre part été informé de l'augmentation de la participation de son actionnairat étranger dans son propre capital.

A cet égard, il est rappelé qu'ancune opération sur le capital différée ou actuelle n'est en cours de sorte que le nombre d'actions (5 047 564 titres) demeure identique à ce qu'il était au 31 décembre 1989.

le Monde.

Un tiers des réseaux de transmission

de FRANCE TELECOM, interurbains, régionaux

ou locaux a été réalisé par la SAT.

Par sa maîtrise des technologies:

- SYSTÈMES SUR FIBRES OPTIQUES

- FAISCEAUX HERTZIENS

- NUMERIS (réseau numérique à intégration de services)

VIDÉOCOMMUNICATIONS

la SAT participe activement au développement des télécommunications en Europe et dans

> Transmission à 34 Mbit/s sur fibres optiques du "Réseau d'Affaires de la Défense





LEADER EUROPEEN EN TRANSMISSION OPTIQUE

SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS 41, RUE CANTAGREL - 75631 PARIS CEDEX 13 - FRANCE - TEL. 33 (1) 45.82.31.11 - FAX: 33 (1) 45.82.31.13 - TELEX: 250 054 F.

Le Monde

PUBLICITÉ FINANCIÈRE

45-55-91-82, poste 4330

IFS BILANS

NINUELS

II S EN 1990

USPONIBLES

MINITEL

.29.11.111.

NDRE

IE NE PEUT

SONT

## La création de 27 kilomètres d'e axes rouges dans la capitale

## Fourrière, oh les beaux jours!

Avec la mise en place, mardi 11 septembre, des « axes rouges», ces 27 kilomètres de voies où les automobilistes n'auront pas le droit de s'arrêter, le chômage des fourrières de Paris n'est pas pour demain. Dans une ville où, déjà, des dizaines de milliers de voitures - 80 000 le jour, 110 000 la nuit - n'ont pas de place pour se garer, la charge de cavalerie des camions-grues risque de pulvériser toutes les performances précédentes. Qui, pourtant ne sont pas minces : l'an dernier, 99 525 voitures en stationnement illicite ont été emmenées dans les huit sanctuaires de la grogne et de l'automobile déchue (1).

Certes, on est encore loin du record de l'année 1986 qui a vu plus de 160 000 véhicules déplacés de force. Mais il ne fait guère de doute que des jours heureux s'annoncent pour les six sociétés ché quelque 18 millions de francs au total en rémunération de leur

La nuit, si un véhicule entrave la liberté des autres usagers (stationnement en double file ou sur un « bateau »), son déplacement peut être demandé à toute heure. au commissariat de l'arrondissement. Mais habituellement, c'est la pulssance publique, c'est-àdire les fonctionnaires de police. qui décident de l'enlèvement des véhicules. Cette initiative est précédée d'un procès-verbal et de l'établissement d'une fiche décrivant l'état de la voiture.

Le recours au secteur privé a été justifié au mois de septembre 1987 par M. Jean Paolini, préfet de police, qui déclarait : « Nos services ont des missions plus importantes à assurer que celles qui consistent à remorquer matérière, avec les moyens coûteux

que cela suppose. M. Georges Sarre, président du groupe socia-liste à l'Hôtel de Ville, demandait à l'époque que ce choix soit révisé pour confier aux seuls services de police l'enlèvement des voitures. M. Sarre est aujourd'hui plus serein et affirme : « S'il est sûr qu'il y a eu des abus et qu'il peut toujours y en avoir, nous constatons cependant une amélioration de la pratique des enlèvements. Les enlèvement d'automobiles sont nécessaires. Faut-il encore que ce soit une bonne politique l »

#### La « victoire » de Sébastopol

Depuis 1987, pour assagir une mise en fourrière turbulente, on a délimité les avenues, boulevards et rues où l'action des camionsgrues est prioritaire. Et on décida de laisser un quart d'heure de grâce à l'automobiliste en infraction, hormis pour certains emplacements tels que les arrêts de bus (et désormais sur les 27 kilomètres d'axes rouges) où l'enlè-

La définition d'axes particulièrement surveillés a permis à la police de gagner une nouvelle batallle de Sébastopol, du nom du boulevard où le stationnement interdit est désormais mieux respecté. Mais elle reste impuissante dans le quartier du Sentier, où l'étroitesse des venelles toujours encombrées interdit aux gros engins des fourrières d'onérer sans, à leur tour, créer d'inextricables embouteillages. A moins de détourner la circula-

Les articles L 25 et B 37-1 du code de la route définissant les motifs qui autorisent l'enièvement et la conduite en fourrière tion. Ils visent notamment les sant de devoir non seulement jours le va-et-vient des voitures,



stationnements interdits le long des trottoirs, dans les couloirs d'autobus, en double file, sur des emolacements protégés et ceux. moins connus, qui compromettent « l'esthétique des sites et paysages classés ».

#### Pour l'automobiliste, un sentiment d'injustice

La fourrière est mai vécue par les automobilistes, peu soucieux au demeurant des panneaux de signalisation guand its « rangent »

constater que son véhicule a « disparu », mais ecquitter ensuite la bagatelle de 701 F (230 F d'amende, plus 471 F de frais d'enlèvement et de garde) pour le récupérer. ·

Le préfet de police déclarait en 1987 : «Il faut s'assurer que ce sont les véhicules les plus genants et non les plus faciles à enlever qui sont conduits en fourrière. » Mais aujourd'hui les conducteurs de la capitale observent qu'un véhicule arrêté le long du trottoir avant d'être conduit

elors que des camions de livralson ou des automobiles particulières, stationnés à quelques mètres, en double file, gênent considérablement la circulation sans qu'aucune sanction soit prise, ni aucune remarque faite.

Le malheureux automobiliste s'étonne également que sur le macadam parisien une surface aussi large alt été réservée pour l'arrêt des autobus elors que bien souvent les chauffeurs de la Régle stoppent à la hauteur de cet arrêt sans occuper la place drait-il pas appliquer les rigueurs Foch, 75016; 6 841 véhicules enlevés

du code de la route, à propos de la protection « des sites et paysages classés», aux cars de touristes (plus d'un millier en fin de semaine et durant la période estivale) dont le stationnement anarchique rue de Rivoli ou le long de Votre-Dame, par exemple, est la cause de nombreux ralentissements et d'embouteillages ?

La polémique est loin d'être close. Si la capitale n'a pas le monopole des bouchons, il s'en faut, les chiffres apparaissent cependant angoissants pour les responsables de la circulation et du stationnement : 20 millions de déplacements quotidiens motorisés pour l'ensemble de la région lie-de-France dont 8 millions pour Paris seul, soit 40 %: 900 000 automobiles immatriculées 75; 3 millions de véhicules se présentant chaque jour aux portes de la capitale. Enfin, depuis 1980, sur les bords de la Seine, le trafic augmente, tous les ans, de 2 %.

JEAN PERRIN

(1) Montparnasse: 33, rue du Commandant-Mouchotte, 75014, pour les 6, 7 et 14 arrondissements; 11 289 véhi-cules enlevés en 1989. Bercy : rue Escoffier, 75012, pour les 3-, 12- et 13- arron-dissements ; 14-756 véhicules enlevés. Pautln : 1, rue de la Marseillaise, 75019, pour les 10°, 11°, 19° ez 20° arrondissements; 11 905 véhicules enlevés. Pouchet : 8, boulevard du Boisin-Prètre, 75017, pour les 17 et 18 arrondissements; 12 791 vénicules enlevés. Balard: 113, quai André-Citroën, 75015, pour les 13 et 16 arrondissements; 16 208 véhicules enlevés. Europe: 43 bis, boulevard des Batignolles, 75008, pour les 8 et 9 arron-dissements; 11 868 véhicules enlevés. Les Halles : rue Coquillière, 75001, pour les 14, 24, 34 et 44 arrondissements ;

## Un jardin d'aventures archéologiques à Villejuif

## La préhistoire au bord de l'autoroute

Les joggers et les promeneurs qui parcourent les trois hectares du parc des Hautes Bruvères à Villejuif, au sud de Paris, seront rejoints dans quelques mois par des visiteurs qui vont mettre leurs pas dans les traces de la... préhistoire.

Ce lieu des Hautes Bruyères, point culminant du Val-de-Marne qui, proche de l'institut Gustave-Roussy, domine l'autoroute du Sud, est, avec deux cent cinquante mille ans d'histoire sans discontinuer, l'un des deux sites les plus anciens répertoriés dans le département. C'est en y retrouvant des silex que M. Philippe Andrieux, archéologue départemental, spécialiste européen de l'histoire des techniques du feu, a pu reconstituer un nucléus (bloc de pierre d'où l'on a extrait des éclats) du moustérien ayant appartenu à l'homme de Neandertal. A cette époque située aux alentours de moins soixante mille à moins cinquante mille ans, le paysage de cette banlieue était celui d'une taïga très claire.

Barbe broussailleuse d'où perce un regard malin, verbe fleuri, imagé, passionné, Philippe Andrieux est un explorateur du passé, aussi à l'aise avec son ordinateur qu'au milieu des fossiles. Avec lui, les problèmes que rencontre l'homme de Neandertal pour tailler une hache prennent une étrange actualité : « Son outillage, dit-il, correspond à une nécessité technique qui fait qu'il a besoin de ça et pas d'autre chose. C'est un ingénieur, un spécialiste du

C'est l'environnement de notre très lointain ancêtre que M. Andrieux souhaite reconstituer sur une partie des terrains prévus pour l'agrandissement du parc, qui passera d'ici à 1992 ou 1993 à huit hectares (1). Il nous racontera l'histoire de l'Homme et des végétaux pendant la préhistoire en général, montrant notamment le passage de la plante sauvage à la plante culti-

Un jardin d'aventures archéologiques sera implanté au sein du

FRÉDÉRIC DEVAL

Le Flamenco

et ses valeurs

Peu de musiques savent autant rassembler dans la

convivialité, et toucher d'aussi pres au sacré. Culture

traditionnelle, le flamenco est la vie telle qu'en elle-

même l'espèce humaine la vivra jusqu'à son extinc-

Coedition Aubier, Festival d'Arles

parc avec la participation de jardi-niers, d'archéologues et du public. L'idée est admise, la formation est en cours. Le projet consisterait à recréer un biotope de la préhistoire où le public « prendrait conscience matériellement de l'existence d'une prèsence humaine ancienne sur les

Pour cela, des techniques vieilles de plusieurs millénaires concernant l'agriculture, l'activité domestique et artisanale, seraient présentées aux scolaires, aux adolescents et aux adultes. Des arbustes à baies, cinq ou six blés (froment, épeautre, blés durs), comme ceux trouvés lors d'une fouille de sauvetage sur l'autoroute A 86 à Thiais, seraient cultivés dans de petits jardins couvrant un hectare.

#### Le feu et la céramique

Des lichens et des bruyères pourraient s'y ajouter. Les plantes comestibles devraient être en quantité suffisante pour permettre la cueillette et même la moisson avec une sorte de brouette à dents. Leur récolte déboucherait sur la confection de nourriture, voire de repas complets, « ce qui veut dire fabriquer un foyer culinaire » (2).

Pour alimenter le feu, le bois serait coupé avec des haches de pierre. Il faudrait aussi fabriquer des récipients, ce qui permettrait de mieux comprendre la naissance de la céramique, avec des universitaires et des scientifiques qui assureraient recherche et création. De la même façon seraient développés le travail du bois, de l'osier, la corderie, la vannerie, le tissage avec du chanvre, du lin, etc., produits sur place, et même l'archerie

Les surfaces consacrées aux activités domestiques nécessiteraient deux hectares. La cabane de jardinier y serait remplacée par une maison néolithique. Ce bâtiment de sept à huit mêtres de haut et de trente à trente-cinq mètres de long,

visible depuis l'autoroute du Sudconstituerait un véritable signal

pour les automobilistes.

Construit par des élèves d'une école du bâtiment, il servirait non seulement de remise pour l'outillage, mais serait le centre d'une animation quotidienne avec un serveur télématique qui donnerait des informations succinctes. Des animateurs des différents services. des jeunes des villes du département, y trouveraient un lieu de formation aux archéotechnologies.

M. Andrieux veut que « les gens aient une vraie vision de ce qu'était l'entourage de l'homme préhistorique à une période donnée avec les réponses aux questions qu'ils peuvent se poser ». C'est pourquoi il souhaite que les jardiniers ne soient pas que des ouvriers d'entretien. Grâce à eux, le parc sera « un lieu de mémoire vivante où s'effectue une véritable rencontre avec l'Histoire, sans en faire un lieu de culte », et les visiteurs en deviendront les « interlocuteurs ». Le rendez-vous pourrait avoir lieu à partir de 1992 ou 1993.

Et pour ceux qui s'aviseraient de parler gros sous, sa réponse est prête : « A la limite, le projet ne coûte rien. Des plantes, il en faut. Des jardiniers, il en faut, une cabane de jardinier, il en faut. Les moniteurs existent, il suffit de les prendre six mois et de les former. » Alors, tout paraît simple, si la volonté s'en mêle.

FRANCIS GOUGE

(1) Le parc atteindra sa taille définitive à l'horizon 2000 avec 21,2 hectares, une fois que la carrière de sablon en exploitation sur le site aura cessé son activité. Le projet d'extension du parc prévoit aussi le percement d'un canal bordé d'un mail planté d'arbres, et la réalisation d'un ensemble de quatre-vingt-quatre jardins familiaux de 180 mètres carrés chacun, perpétuant ainsi une tradition bien enracinée dans cette banlieue ouvrière.

(2) La maîtrise du feu est apparue il y a quatre cent mille ans environ (en l'état

## **INITIATIVES**

## Une information très assurée...

La fusée Ariane est assurée, les manifestations sportives aussi : Roland-Garros contre la pluie, le Mondial de football contre une éventuelle annulation pour cause de troubles politiques. Plus prosaïquement - mais de manière tout à fait substantielle puisque ces cotisations représentent au total quelque 236 milliards de francs, - le commun des mortels français assure sa vie, sa voiture et son

Un bon moyen de se garantir contre une ignorance souvent préjudiciable est de consulter à Paris le Centre de documentation et d'information de l'assurance (CDIA). Organisme collectif privé. créé en 1957 par les assureurs à la suite d'une enquête de marché révélant la méconnaissance du public sur l'étendue de leurs prestations, sa vocation est de renseigner gratuitement les usagers sur tous les aspects pratiques et juridiques de l'assurance.

#### Homme, cadre, de la région parisienne...

Chaque année, le CDIA diffuse plus de 3 millions d'exemplaires de brochures et notices les plus variées : depuis le matériel pédagogique d'initiation à la prévention et aux mécanismes de base de l'assurance destiné aux écoles, jusqu'aux descriptifs les plus pointus permettant aux travailleurs indépendants et aux chefs d'entreprise de cerner leurs risques professionnels, en passant bien entendu par les dépliants qui abordent les différents domaines de la vie courante (dégâts des eaux, assurances sco-

Ces documents sont directement et individuellement envoyés à toute personne qui en fait la demande ; ils sont également transmis à des relais comme les associations familiales, les organisations de consommateurs, les collectivités locales entre autres. Le Centre organise également des réunions d'information, voire de formation : ainsi en 1989, 300 créateurs d'entreprise ont été sensibilisés à la

laires, etc.).

gestion de leurs responsabilités, dans le cadre des chambres de commerce.

Le grand public qui s'adresse au CDIA - environ 40 000 personnes par an qui écrivent, se rendent sur place ou téléphonent - s'intéresse d'abord à sa voiture, puis viennent dans l'ordre de ses préoccupations, les assurances de l'habitation et enfin les garanties personnelles et particulièrement l'assurance-vie.

Homme, cadre ou employé habitant le région parisienne et âgé de plus de quarante-cinq ans, le « client »-type du CDIA affiche un certain nombre de soucis permanents : en matière automobile le « bonus-malus » est une valeur sûre, de la même manière que l'évaluation du mobilier dans le domaine du logement. D'autres questions sont plus liées à l'actualité : il y a les années à intempéries, qui suscitent bien sûr des flots de demandes spécifiques, et toute innovation - apprentissage anticipé de la conduite automobile ou plans d'épargne populaire - draine son cortège de nouvelles interroga-

Quel que soit le sujet abordé, la philosophie du Centre est de ne recommander ni assureur ni contrat : cependant en cas d'anomalie dûment constatée, on peut prendre conseil auprès de lui : disposant de points de chute dans la plupart des compagnies, il s'efforce d'obtenir les éclaircissements nécessaires afin de les communiquer aux intéressés. Mais il n'intervient jamais comme arbitre dans les litiges et sa senle médiation est le « courtage » en information. Une information documentée et qui, en prime, est toujours fournie à titre gracieux.

CAROLINE HELFTER

► CDIA, 2, rue de la Chausséed'Antin, Paris (9-). Minitel : 36-14 CDIA, pour commander les documents et consulter les écrans d'urgence (rubrique « SOS ») en cas d'accident ou de dégâts. Tél. : 42-47-94-30 (9 heures - 12 heures et 14 heures - 16 heures). Biblio-

254 245 44

· 34 % 4%

Groupe industriel européen

## recherche dans le cadre de sa croissance : DIRECTEUR GENERAL

## **BILINGUE ALLEMAND-FRANCAIS**

### **Paris**

800/1.000.000 FF

Vous dirigerez plusieurs entités industrielles situées en France et en Allemagne. Vous avez une expérience confirmée de Direction Générale en milieu

industriel, une bonne maîtrise de l'environnement européen et plus particulièrement du monde germanique.

Nous souhaitons rencontrer un candidat à fort charisme, capable de s'adapter à la croissance rapide d'un Groupe.

Merci d'adresser en toute confidentialité votre CV + lettre manuscrite sous la réf. 5689 LM à notre Conseil.

# 4 ingénieurs mécaniciens chez Arianespace, première société commerciale de transport

De formation ENSI, ESTACA ou diplômé d'une Universite Europeenne equivalente (spécialité mecanique des fluides completee si possible par la thermo-dynamique appliquee), vous étes disponible et motive pour une mission passionnante sur notre Ensemble de Lancement en Guyane Française.

Apres une formation d'un an à Evry (Sud de Paris), vos activites à Kourou seront axées sur- la mise en ceuvre mécanique hors propulsion de l'ensemble du lanceur pour 2 postes (réf. 90.30M), la mise en ceuvre mecanique propulsion des 2 etages stockables (réf. 90.33M) et de l'étage cryo-

génique (ref. 90.32M). la gestion des documents nécessaires à une

execution fiable des operations, la conception et l'evolution du système de

Votre esprit d'analyse et de methode et d'excel-lentes qualités relationnelles et d'adaptation sont indispensables. Des connaissances en informanque et en anglais seront appréciees.

Pour ces 4 postes, nous recherchons 3 ingenieurs debutants et un ingénieur confirme (10 ans d'expérience en milieu aéronautique ou essais).

Si vous étes interesse, merci d'envoyer votre dossier complet (lettre, CV, photo et pretentions) à Arianespace, Service des Relations Humaines, Boulevard de l'Europe, BP N° 177, 91006 Evry Cedes,

Le Monde Tae! nternational

AIDEZ-NOUS À DÉVELOPPER LE MODE INTERFÉROMÉTRIQUE DU VERY LARGE TELESCOPE (VLT)



European Southern Observatory (ESO) est une orga-

nisation intergouvernementale chargée de recherches astronomiques dans l'hémisphère sud. Les huit. Etats Hembres de l'ESO sons: la Belgique, le Danemark, la France, l'italie, les Pays-Bas, la République Fédérale d'Allemagne, la Suède et la Suissa. ESO, principal can-tre auropéen de recherches astronomiques, occupe une place de choix au sein de la communauté scientifi-que mondiale. Ses recherches sont utiles à bon nombre de sciences ainst qu'à l'industrie.

La Very Large Telescope (VLT) est le plus rècent projet de l'ESO: concevoir et réaliser un ensemble de quacre télescopes syanz chacun Bm de diamètre permetrant d'abstrate de l'Alles de l'

d'obtenir une résolution optique de 16m, qui sera in-tallé au Chili. Il est estimé que le VLT sera le télescope opcique/infrarouge le plus grand du monde lorsqu'il sera opérationnel vers la fin des années 1990.

Les collaborateurs de l'ESO qui participerons à ce défi technogique auront l'occasion de faire préuve de tous leurs talents. Les conditions de développement de ce projet d'envergure; un environnement international, des technologies de pointe et une ambiance créative.

ESO souhaite s'adjoindre rapidement pour son siège de Garching près de Munich (République Fédérale d'Allemagne), un (m/f)

## **INGÉNIEUR PROJET** (réf. EPD304)

Responsabilités: le candidat chois sera responsable des aspects d'ingénierse du mode interféromètrique du VLT. Le posse nécessite une collaboration étroite avec les membres du personnel scientifique au sein du Groupe d'Imagense à haute résolution et d'interféromètre, une coordination technique avec les ingénieurs et techniques de l'ensemble du projet VLT ainsi que des contacts suivis avec les entre-preneurs estréments.

le candidat est ingénieur ou possède un diplôme universitaire en physique, ainsi que plusieurs années d'expérience dans la conceptio at la réalisation de systèmes opto-mécaniques complexes de aréaat la réalisation de systèmes opto-mécaniques complexes de précison. Nous exigeons en outre une expérience en gestion de projets pluridisciplinaires, de leur spécification à leur réalisation. Pusque la plus grande parcie de la concepción et de la construction des compo-sants de l'interféromètre du VLT sera effectuée par des sous-tratants, à savoir des ingénieurs-conseils et des antrepreneurs des Etats Membres de l'ESO, une expérience pratique acquise dans un tel environnement est souhaitable. Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable. L'allomand et/ou le français constitue un atour.

le salaire mensuel de base, exempt d'impôts, se artuera entre 5 \$48 et 10.648 DM.

La rémuneration pour ce poste sera fonction de la qualification, de l'expérience et de la sinuation familiale du candidat et pourra êcre assortie d'une indemnité de non-résidence de 9 % (célibataire) ou de 12% (chef de famille) ainsi que d'autres allocations.

Bien qu'une préférence soit accordée aux ressortissants des Etats Membres de l'ESQ, aucune nationalité n'est a priori exclue.

riembres de l'ESQ, aucune nationalité n'est à priori exclue.

Les candidatures doivent être transmises en précisant la référence du poste à pourvoir, avant le 15 octobre 1990 au Service du Personnel, European Southern Observatory, Karl-Schwarzschildstraße 2, D-8046 Garching près de Munich.

République Fédérale d'Allemagne.

Tel.: (89) 320.06 219.



## D.A.F.

Une nouvelle phase de notre développement nous amêne à recruter notre Directeur Administratif et Financier.

Membre de l'équipe dirigeante et rattaché au Directeur Général, vous aurez la responsabilité complète de l'organisation et du management de voire service (80 personnes).

Dans un environnement de haut niveau et secondé par des collaborateurs compétents, vous aurez à optimiser toutes les grandes missions d'une D.AF.: gestion financière, système de gestion comptable, gestion de trésorerie, organisation, fiscalité, juridique. Un outil informatique sera blen sûr à votre disposition.

Nous souhaitons rencontrer un professionnel (niveau expertise comptable) ayant 10 ans d'expérience dans une fonction similaire et intéressé par une belle évolution de carrière. En plus d'un salaire très motivant, vous bénéficierez de tous les

avantages liés à l'expatriation. Merci d'adresser votre candidature sous réf. C1191MO à notre

nervet pont

conseil



Compagnia prospère charche dans le cadre de son développe-

and in bodie or in development majors a VENDEURS DRIECTS direct. + de 400 000 F/an. Ingles essemble. Contacter ours 8 : Ten Brown, 180 Sheen Road, Richmond Surrey, TW9 1UL Angletene. Tel. : 18-44-81-648-6196.

## **DEMANDES** D'EMPLOIS

**Tourisme - loisirs** Tourisme - affaire

Homme 37 ans, création relation public marketing, management, établissement notoriété internationale, organisation, promotion, congrès, salons, conférences. Formation supérieure CELSA. Trilingue propose:

### **COLLABORATION A RESPONSABILITÉ** FRANCE OU ÉTRANGER

Ecrire sous nº 8032 Le Monde Publicité 5, rue de Monttessuy, 75007 Paris.



....

1 1 4

4.

100

### LA COMMISSION DES COMMUNAUTES **EUROPEENNES**

VENTOREAN/SOLITHERN DESERVATORY

organise une sélection visant à l'établissement d'une liste de réserve de recrutement d'agents temporaires de catégorie À i régime contractuel) pour la mise en œuvre du programme de recherche dans le domaine

pour la mise en œuvre du programme de recherche dans le domaine

SCIENCES ET TECHNOLOGIES MARINES (MAST)

COM/R/A/58 (carrière A8/A5)

TACHES: 

SUM des contrats de recherche et évaluation du contrenu scientifique des rapports; 
contination des divers partenaires de la recherche (p. ex. organisation et animation des divers partenaires de la recherche (p. ex. organisation et animation des divers partenaires de la recherche (p. ex. organisation et entrenche (p. ex. organisation de seminalires et de symposiums); 
coordination europeanne en modélisation; 
ouverince de inviers des domaines sulvants; 
Océanographie physique (y compris dans un ou plusieurs des domaines sulvants; 
Océanographie physique (y compris dans un ou plusieurs des domaines sulvants; 
Océanographie physique et expérience de plusieurs années dans au moins une des spécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des travaux de recherche et de publicaspécialités citées of dessus, artestées par des pravaux de recherche et de rapports.

Industrial des chances entre les ferrimes et les hommes, la candidature
des fonctionnaires auprès des institutions Europeennes n'est pas recevable. Actedes fonctionnaires auprès des institutions Europeennes n'est pas recevable. Actedes fonctionnaires auprès des institutions Europeennes n'est pas recevable. Actedes fonctionnaires auprès de

## AGENT IMMOBILIER

Les promoteurs de ce complexe résidentiel et de loisirs, un des plus excitants d'Europe, situé dans la Vallée Almanzora au sud de L'Espagne, recherchent des agents immobiliers d'expérience pour assurer la promotion de ce projet en France.

Si vous êtes parfaitement bilingue Anglais, veuillez envoyer votre CV en Anglais à:

ALMANZORA

Elaine MacTiernan, The Almanzora Grou

101 The Promerane, Chefrenham, Glouces

GL50 1NW, Angleterre.

Elaine MacTiernan, The Almanzora Group Ltd ,

Le Monde

INSTITUTION ALTOGOVEENNE
D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
recomuse of utilize publique

ENSEIGNANT
EMT TECHNOLOGIQUE

recherche pour la rentrée 90/91 UN PROFESSEUR **D'ESPAGNOL** 

Niv. licence ou maît. d'esp., capable de dispenser cours de français. Si vous êtres intéressé par cette offre, envoyez les photocopies cartifiés de votre dipl. et C.V. à l'IAES, BP 13202, Libraville (Gabon).

Etab. privé enseig. sup. **ENSEIGNANTS** TECH.-CIALES INFO. PSYCHO. STYLESME

MÉDECIN
charche socrátare,
assistante, bonne présentetion, expérience souhaitée,
motivée. Envoyer C.V.,
photo, prétentions.
Lettre manuscrite.
D BENADI
7, rue du Boccador SURVEILLANT TEMPS PARTIEL Tel. : 45-31-53-55 7, rue du Boccador 75008 Paris.

PAR2S-1\*
Sté crédit immobiler recherche
RESPONSABLES hargés d'animer une équir de correspondants.
Env. C.V. + photo à :
AAO, 219, rue St-Honor 75001 Paris.

J.H., 23 ans, dég. O.M., bad + 2, anglais parié et écrit fun an en Angierare), cher che place d'agent commer-ciel, accepterait toutes for-mations complémentaires. Tél.: 43-04-42-41.

Horume 31 aris, directisus com-mercial, invesu maltrise d'écono-mis. Apstude à motiver, cherche à donner nouvelle imputsion à sa cambra. Etudie toutes propos-tions séreuses. Eorim Sous réf. M/11 à HYPERBOLE, 2, bd da Magenta, 75010 qui transmettre.

H. 43 s., étude sup. gestion et admin., 21 a. exp. comrôle gestion et audit plundiscip., alence toch, et relation, rigeur et fibre cirale, négocarteur, animateur, reah, poete direction entreprise Paris ou règ. T.: 42-70-91-53 de 14 h à 19 h.

J.H., 20 ans, Rbéré O.M. BESSINATEUR MAQUETTISTE Avec première expénence. Tél. : (16) 44-56-43-62.

ngénieur agronome, 25 ans, therche poste à Madrid. Tél. : 42-22-06-48 CHAUFFEUR DE MAITRE tc. présent., réf., exp. pou voyager, 42-88-82-07

CADRE ASSURANCE L'AGENDA

Vacances

Tourisme

Oriecoli House Hotel, 200 chembres indru, 110 luves sterl. per sem., bonne cuisine. Rests.: 172, New Kent Road, London SE1 AYT, G.B. 19-44-71-703-4175.

Château du Puilacher (34)

classé, restauré, calme, 35 km mer, 15 km lac, chibre dible, petit déjeuner, 260 F/ruit. (16) 67-98-74-36.

boxes - parking

Loisirs

Responsable branche mantime et transh. de compagnie et de cabrinet de courage, 12 ens d'exp. souscripson, sinistres, corps et facules armation d'une équipe et gestion d'un serve, bornes connissances micro-inform,

capitaux propositions commerciales EXCLUSIVITÉ

Une nouveauré mondiale, brevetée et patentée, dans le domaine publicitsare vous est proposée.

Produit periormant ;

exclusivité territoriale ;

contrar de licence.
Nous recherchons pour toutes régions de France, des hommes, des femmes d'affaires désment exploiter cette licence.
Fonds propre exigé. Demandez notre documentation.

MLS. CP 111. CH 4457 Diegten Fax (18-41) 98-24-15.

es A vendre gerage demont...
toit à une pente, long, 7 m,
e. ilarg. 2.70 m, ht plus heut
r2.60 m, ht plus heut
porte bascul. 2.50 m, evèc
contropoide + petra porte à
l'arrière de 0.70 m. Etet
Impaccable. Prix à débatire.
Tél, le soir : 60-20-76-54.

INITIATIVES

Une information tres assist

And the second s

The State of the S de de la companya del companya de la companya del companya de la c The second secon A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Phonesis of the service of the servi

Management and all The second of th ty or the second second

The same of the sa 

The state of the s

6

A Section of the sect

-375

#0 18 JA 727

27.56

- Variable Comment

100

----

SINCAN

LES

LIMI

.(દે≱—ે જી ولا يعاد ر

and the second

---

396 24 34

Pour tous rema

23.00

## Le Monde

# SÉLECTION IMMOBILIÈRE

GRAND MARCHÉ EUROPÉEN DE L'IMMOBILIER HABITATIONS PARC FLORAL DE PARIS MÉTRO CHATEAU DE VINCENNES DU MERCREDA 12 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1990

Organization GROUPE SQUEETLAND - Home PULCINI 117 bd Carnes 06/10 LE CANNET - 74 93 99 55 10 - Fax 93 38 46 46 - 16/44

6º arrdt

7° arrdt

VANEAU, imm. ravalé STUDIO 2 funétres 740 000 F FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70

RUE VALADON 2 P.

à rénover, 4º étage 1 300 000 F FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70

STUDIO 760 000 F

8° arrdt

FG-ST-HONORÉ

9° arrdt

AV. TRUDAINE

STUDIO tr.cft, dans imm. b. de t., interphone, 2° é 430 000 F. 42-71-87-24.

M-DAME-DE-LORETTE Superbe 6 pces, 220 m<sup>2</sup> + serv. 5° ét. pien sud. 5 700 000 F. DARY IMMO. Tét.: 40-51-06-07.

fonds

de commerce

Mª POISSONNERE Proche rue La Feyette Hôtel 2 étoiles Superfice env. 850 m³ se-soi, R + 4 evec 850 chires avec s. de baira 46-22-05-60 43-59-88-04 p. 22.

R. RENNES PRÉS Gde bout., ball pour presein uniquement, cession + peti loyer. Ecr. s. réf. 2395 i APFLUENTS. 43, r. du Chemin-Vert, 11s.

🖥 boutiques 🗁

R. PETITES-ÉCURRES Selle bout. 295 m² env. sur 3 niveaux, cession i 300 000 F. loyer 20 000 F

BAIL A CÉDEA Boutig, 42 m² ctre comme Vitrolles (Bouches du-Rhôr T. (16) 91-61-06-63.

Ventes

Ventes

RUE DUPIN appt de charm sous les toits, sac., dble séj 2 chbres 2 950 000 FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70

appartements ventes Da HOTEL PARTICULER Bat. 3 3° ét., appt 65 m², belle rénovation. Pix : 1 680 000 F T.: 42-52-08-19, 45-77-04-86

RUE DE NIVOLI VACIE HO TEL DE VILLE de atudio à rénover, curs. It possée, 540 000 F, Créd poesé, 48-04-84-48.

PARIS 4°, SÉBASTOPOL 5/6 pces, Bel ann. perre de t., 5° èt., jsc., terresse, 6 000 000 F. 49-27-96-96.

3º arrdt us, équipée, chf, cent. Ind viduel, refait nt, ét, élevé, aso, 45-04-23-15.

M- RÉPUBLIQUE STUDIO it cft, sal, d'eau avec w.-c. kitch, équipée, de ét, s. rue 450 000 F. 42-71-87-24. M. ARTS-ET-MÉTIERS (3-) Idéal habitation ou p.-è-l Duples env. 65 m². Liv. avec knohen, + ch. av. & d.bris 150 000 f 46-22-03-80 43-59-68-04 p. 22.

2° arrdt

HALLES, 3 pces, 50 m<sup>2</sup>. Dble expo, Dble living, Pnx regoc. 1 150 000 F. 3615 IMMOB

Tél. : 43-87-86-78.

Appt de très haut riveau. Très spacieuse réception + chambres et mézzarane Convendrait habitetion de luxe pour personnairté. Pru élové justifié. 46-22-03-80 43-59-68-04 p. 22.

MARAIS, superbe renove-tion, livrable immediate-ment, 5 poes, ambrement equipé, ascenseur, service standing, 42-72-01-13.

4º arrdt AU CŒUR DU MARAIS LUFI

Luxususement aménagé, gd sél. 47 m² + 2 gdes chitree, beins, cuis. équipee, cour plantée privative, presta-tions ratificées, 4 800 000 F NOTAIRE

45-63-71-81, le matin HOTEL DE VILLE Duples 100 m<sup>a</sup>
1° et 2° étage
2 chambres + mezzanira
2 salies de bains
jardin, terrasses 29 m²
Livraison début 1992
Pris: 4 650 000 P
45-74-20-43

bureaux

PARMENTIER. 15 burseus s/270 m² env. Youtes acto vités sauf école. Sous reprise 1 800 F HT/m²/an.

3615 BURCOM

Tel.: 43-87-89-29.

VOTRE SIÈGE SOCIAL

DOMICILIATIONS

EARL - RC - RM Constitution de sociétés Démundes et rous services Partienences taléphonique

43-55-17-50

A PARTIR DE 50 F HT/mois Vatra ADREISSE COMMUNICIALI PARIS 1\*, 8\*, 9\*, 12\*, 15\*, 17\*, LOCATION DE BUREAUX, CREADOM 42\*67-05-99.

**BUREAUX ÉQUIPÉS** 

Saltes de Municos Trea duráes, te services Adresse commerciale

ACTE

Locations

EXCEPTIONNIL MARAIS, Petr 2 p. en duplex, 11 confort 499 000 F. 48-04-35-35.

5° arrdt

NUE MOUFFET ARD RAME BEAU 2 P. Tt cft, clar, 3° dt. Bai immeuble 3° dt. 1 100 000 F. 45-66-43-43. AV. PAUL-DOUMER mame. Dernier \$t., vue, soled, potaire vd basu 2 p. + chibre d'enfant, it cit, refait nf. 45-04-24-30.

MP VANEAU. Superbe imm., studio impeccable, clair, charme, culme. 45-66-43-43. RUE DE GRENELLE. 8º 41 rès clair. 6 prèces. Parf. état. Park. 45-55-43-59. SQ. NEDARD, INNV.
perre de t., rémové, asc.,
potaire vé gé dible liv.
+ 1 chbre, bains, refert, bourgéois ou Cral, 45-04-24-30, SÈVRES-VANEAU
Studio 23 m², cles, ceime, 2º
ét, sur joie cour pavde, pou-tres, commettee, cave, s. de b., VUE SUPERBE 830 000 F. 47-53-78-78 h.b.

e Comme une petite maison » Duplet de chemie. Dern. ét. Séjour, cheminée, 2 chbres, burezu, 2 beins. Dble sepc. 4 850 000 F. Serge Kayser, 43-29-60-60.

Près r. Royale), 110 m² Situation exceptionnelle 5° étage + serv. + park. LARGIER : 42-65-18-83. Réhabilitation de luis Réhabitation de luse.
Hôtel du 18° siècle. Nouf.
Jamais habité. Restent:
APPTS DE 95 m² A 115 m².
HAUT DE GAMME.
HAUT DE GAMME. CHAMPS-ELYSES (proche)
Idéal prof. lib. 210 m² env.
Beaucoup de charme. Ennie.
double living + bureaux
+ 3 chbres, 2 bans. Traveux
à prévoir. 48-22-03-80
43-59-68-04 p. 22. 46-22-03-80 43-89-68-04 p. 22.

5º près QUAL 3 P. **DUPLEX TERRASSE** 3 000 000 h. PLURIMMO, 45-48-25-01.

mm. perre de 1. Besu stu dio, it cit, asc., cirl cent. 43-45-37-00 190 m² ENV. STYLE MASSON Duplex, 2° et dernier ét., 4 ch., toutes prèces aud, aquare, calme, verdure, part. 45-87-27-92 répondeur.

IMMOBILIER

D'ENTREPRISE

bureaux

RÉPUBLIQUE. Burx s/500 m² env. Bail coal m². Se ceason 1 606 F H?/m²/an.

3615 BURCOM

Tel.: 43-87-89-29.

Madelenne mm. de bureau 635 m² trêt bon standing bail neuf 3480 F HT/m². Tel.: 47-42-07-43. Libre de suite.

DOMICILIATION BUREAUX, TÉLEX, TÉLÉCOPIE

AGECO 42-94-55-28.

SIEGE SOCIAL

Burx équipés ts services démarches R.C.-R.M SODEC SERVICES HPS-ELYSÉES, 47-23-56-4 NATION, 43-41-81-81.

locaux.

commerciaux

Bd Auguste-Blanqui FACE Mr. 125 m² burx + 75 m² sous-sol. AVEC ENTRÉE PARTICULIÈRE, libre de suite. Beil nº 250 000 F an + ch. Agos 43-87-33-43.

*AGENDA* 

IMMOBILIER

ESVILLAS SUR LES

21 VILLAS DE STILE PROVENÇAL DANS LÉ DOMAINE DU GOLF DE SAINTE MAXIME 🕏

AVEC VUE IMPRENABLE SUR LE GOLFE DE SAINT TROPEZ

TERRAIN DE 2000 MF ENVIRON - SURFACE HABITABLE DE 150 à 170 m²

A PARTIP DE 4 500,000 TIC

VISITE SUR RENDEZ-VOUS - DOCUMENTATION SUR DEMANDE ATOUCHOR SOLE SET STRUCES STATES STATES STRUCES STR

Locations

10° arrdt ) Pros. pl. MAUBERT, optaire vd SUPERBE 5 P (3 phbres). Entitrement renové. Dem. 4t., balcon – 5 000 000 F. Soleil 111 42-26-42-43. PROCHE CANAL ST-MARTIN. exceptionnel imm. rsvalé. 44 m², 2 p., entr., cum., sal. seu, w.-c. 719 000 F créckt. 48-04-08-60. appartements ventes

PRESTIGIEUX, av. THÉOPHILE-GALITIER, pierre de L. stend., superbe apt. 2-3 p. bric., 4 ér., asc., très cist. 2 800 000 f. 45-88-42-43.

PASSY

STUDIO, tt cft, khchen. équi pée, s. d. b., w.-c., imm. p. de t. 510 000 F. 42-71-87-24.

17° arrdt

65 m². 1 350 000 65 m². 1 960 000 PEREIRE

**VILLIERS** 

-3 p. 65 m². 2 350 000 M= Richard 43-36-63-53

17- IMPECCABLE 2 P.

PTE MAILOT. Ideal Investissour ou étudient, peti 2 p., très dair, 29 m², 7° ét. superbe imm. 595 000 F. 45-66-01-00.

MÉTRO MALESHERBES mm. ravaid. BEAU STUDIO 635 000 F, cuis., bains,

AV. VILLIERS

nsu, stand, 2/3 p., e. square, cale, mrs, vs.-c., suc. 1 850 000 F. Créd pose, 48-04-85-85.

PORTE MAELOT (près)
Clar, séré, 5º étage. Très bol
appt. env. 133 m². Double
seng 45 m² + 2 chambres,
cuie., s.d.brs, ch. de service.
Ascenseur. Très bon pten.

Place PEREIRE (prés) topt env. 125 ert. Récept. 40 m² + 3 chambres. 1 s.d.bra + 1 s. douche. 5 250 000 F. 46-22-03-80 43-59-68-04 p. 22.

BATIGNOLLES

MONCEAU

M-JACOUES-BONSERGENT Urgt cae mutation, BEAU STUDIO, 410 000 F. Cuis., beine, w.-c., 1ª át. Créd. total possib, 48-04-84-48. 11° arrdt Près VOLTAIRE STUDIO, coin cuis., w.-c., bains, FABLES CHARGES, 2-énage, 329 000 F. CREDIT, 43-70-04-54.

TROCADÉRO (proche)
Clair, aśrit, dégagé, très bei
appart., environ 200 m²,
3 récapt. + 3/4 chambres,
6t. élevé. 48-22-03-90,
43-59-68-04 p. 22. M- PERE-LACHAISE nm. rácent, besu 2 p., entré mis., w.-c., beine, sec., box. 43-45-37-00 MAISON CLASSEE 1900 dans hameau privé du 16° 275 m², 9 pces + pev. Jerdin, 160 m², rare 45-20-35-56

AV. DE LA RÉPUBLIQUE p. de taile, grand 4 post très clair, 3° au-dessu entra-sol. 2 400 000 F. 43-38-05-32. MATION. PRÉS MÉTRO. Bei enn. 3 PCES. cue., w.-c., asc., vue dégagée. , nue et cou. Px: 720 000 F. CRÉDIT. 43-70-04-64.

12º arrdt URGENT CAUSE DÉPART. AV. ST-MANDÉ, unm. pierre de 1. 6°, sec., séj. dole, 2 chares, tt cft. belles pres-tations, 2 400 000 F.

RARE BD BASTILLE GD STUDIO, tt cft. s. de b., 795 000 F. 42-71-87-24.

GUY-MOQUET, except., be exen. parre de l., 2 s., entr., cuia, sal. eau, w.-c., beic, app doment a. verdure. 829 000 f créd. 48-04-08-60. METRO DAUMESNIL, rava-loment payé, BEAU 2 P. s. rus. 750 000 F. Cuis., beins, w.c., solell, CREDIT POSSIB. 48-04-85-85. MÉTRO BROCHANT Except. 1 p., entr., cuis., sal. eau, w.-c., rotast neuf, PRIX: 349 000 F créd. total. 48-04-08-60. M° FAIDHERRE-CHALIGNY BEAU 2 PECES CUIE., 5. do barre, w.-c. PRIX: 725 000 F. CREDIT POSSIBLE. 48-04-84-48.

RUE BALIDRICOURT IMM. RAVALÉ, séjour + chbre, refait neuf. 560 000 F FRANÇOIS FAURE 48-49-22-70

TOLERAC exand. Yue it Pare, 5 pose 141 m². 3 550 000 F. GLACIERE à saisir, rêc. noe et jardin, 3-4 pose 72 m². 1 690 000 F. 43-35-18-38 14° arrdt A VORE PARIS MONTPARKASS

resemp, logge 30 m², 2 pk Tét. : 43-21-34-34 en sorée. MOUTON-DUVERNET mm. pierre de t., salon, s. å nunger, 3 chbres, soled. 3 400 000 f FRANÇOIS FAURE 45-48-22-70

ALÈSIA imm. récent 5° 4t., studio, balcon, s/jardin, soleti, park. 670 000 F FRANÇOIS FAURE 45-49-22-70 MONTSOURIS 5 p., 3 cu
4 ch., 118 m², balc., 2 park,
3 550 000 P. — RENÉ-COTY
bel anclen, 4 p. 87 m²,
2 250 000 F. — RASPAB, 5 p.
en serni-duplex, 130 m², petre
terrasse, park, 5 300 000 F. —
MONTPARNASSE, gd stand.,
2-3 p., 80 m², balc., park,
1 100 000 F <3-35-16-28

MÉTRO PLAISANCE

45-74-20-43

15° arrdt

SQUARE DESADX imm. 78, 5° èt. gd 2 poss, park. P.: 1 680 000 F FRANÇOIS FAURE 45-48-22-70

LOURMEL RARE STUDIO, 40 m², TERRASSE 30 m².

Très bon état, cuis, équipée, belle situation. 1 280 000 F. 45-86-43-43.

R. VALIGRARD, except., 5° 5t., ssc., hum. brique apparente, 1 pcs. cuis., sal esu, w.-c. 549 000 F créd total poss. 48-04-08-60.

COMME NEUF SUPERBE 2-3 P., 11 conft, 57 m², 5° 61., bon imm., double expo. A saisis. 1 480 000 F. 45-86-43-43.

2 P. A RÉNOVER P ét., bon imm. BD GARI-BALDI. Excallent investsse-ment, 30 m². 690 000 F. 45-66-43-43.

Boes 3 p., 82 m² ens., torras., px inter. si rapido, verdure, clar. A ver. 42-68-46-87.

16° arrdt

**BD MONTMORENCY** 

TROCADERO

INUMERON
Urgent, PART, VEND
APPART, 135 m²,
Immeuble arendes 20,
seion, salte 3 mangar
cheminés, Balcon
+ 3 belles chambres,
Cave + chembre service,
Bon état, Ben exposé,
4,7 NF,
Tél. (répond.):
43-80-94-95. GRPY-MOCUTET. Part, vd da immeubie mod. 2 p. 43 m² sur jarden, relant neuf, asc. 925 OOO F + poess, prof. lib. Park, Tél.: 48-45-72-77.

p., entr., cus., sal. s w.-s., 2° ét. s/cour. 559 000 F crédit talli possible. 48-04-08-60. 18° arrdt VILLA ELMER Rue de l'Eure
Résidence de caractère
Grand calme
9 apris du 2 au 8 pièces
Terrasses caves
perfugs
Livraison début 1992
ELMER DWIGHT EDOLLARD

Beau 3 poss, 40 m², 6º 61. dbie expo., parfait état 910 000 F, 42-62-46-98 Beeu 4 p., 88 m², séjou doie, p. de t., demier étage sc., telcons, cheminées. 2 050 000 F. 42-02-46-52

A88ESSES SEAU 2 P. TT CFT. PRIX: 575 000 F CRÉDIT POSSIBLE. Tol.: 48-04-35-35.

2 p., 40 m² à rénover, 3º ét. plein sud, sans vis-à-via cust, w.-c., dohe, bon immeube, 540 000 F. 45-66-01-00.

EXCEPTIONNEL
MARX-DORMOY. 4° ét., bel
statt. pierre, 2-3 p. à rénover, e, gd bele, très case.
885 000 F 45-86-01-00. MÉTRO ABBESSES RUE DES MARTYRS RGENT, BEAU STUDIO, com-lics, w. c. 450 000 F. Crid possib, 45-04-34-46.

Mª MARX-DORMOY. Villa des Rose, urgt csa départ, è ssisir, bead 2 p., culs. équipée, dche, w.-c., ref, pf. Bel imm, 459 000 F. 43-27-81-10, 100 m JARO. SACRÉ-CIEIR 4 pese rénové, vue dégagée, sud, betcon. 5° éz., poss. sec. 2 300 000 F Etudie proposit. 42-52-70-88, soir.

CAMBRONNE 2 P. 19° arrdt RÉNOVER, entr., culs. sépe 196, 2 p., 3º ét., bon imm. 690 000 F. 45-68-01-00. EXCEPTIONNEL 50 M PARC BUTTES CHAUMONT s/cour arborée, 2 p. à nover, 33 m², 575 000 F. 45-88-01-00. 8EAU STUDIO au ceime cum. cum repas. Terrasse Part. état. 45-55-43-59.

Mª BOLIVAR EXCEPT. pione de 1, 2 p. mtr., cus., sel. de baire w.-c., cave. 759 000 F CRÉDIT. 48-04-09-60. BUTTES CHAUMONT. Proc metro, bel mmm., inter-phone. 3 p.. cuis., w.-c., beves. s. rus. Pr.: 695 000 CREDIT. Tél.: 43-70-04-84.

Auteuil, belg expos., appl 18 ml. 10 etc. 65, dble. 3 chbres, débarras Prix élavé justifié Matre BUSSON, notaire Tél.: (16) 54-77-49-75 20° arrdt RUE DES MONTIBOLUFS CALME, BEAU 2 P., 42 m², tz cit, imm. pierre et brique 720 000 F, Tál.: 42-71-87-24, Imm. récent, 3 pces, baicon. 2 750 000 F. 45-41-11-00

achats Recherche 1 à 3 p. PARIS préfère 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 4-, 9-, 12-, ev. ou sens

48-73-48-07 même soir.

AGENCES FRANÇOIS FAURE Paris-7" et Paris-8" 5, RUE LITTRÉ T4L: 43-87-86-76. 78-Yvelines Spécielistes rive gat A VENDRE : A Morecentor of lage (78), F3 de 66 m² avec belc-log, de 7,2 m², 2° ét. dans résid, calme de 4 ét. sans acons. Tél.: Olivier GRUMEL, 45-49-22-70. ACHETE Studio ou 2 p. PARIS ou proche banke M. STORK. Tél.: 42-71-12-00. nteid, caime de 4 dt. sans accese Séchoir, sange., cave, park. Priv com., écoles at bus. Charges nid (RER Sartrouville de La Vésmet La Peco) à 10 mn. - 680 000 F. 39-52-52-90 os 48-47-53-26, après 18 houres.

Jach. comptent STUDIO OU 2 PCES TOUT PARIS, J.-P. VALLAT. Tél. : 45-56-91-91. Hauts-de-Seine

URGENT ACH, COMP-TANT APPANTEMENT OF PAYELON INSTEAD & 1600-16 M, VALLEYAND. Tél.: 43-70-18-00. NEUILLY BAGATELLE Appt, très gd stand., 225 m², 3 chòres, burseu, jerdin d'hiver, cuisine entibrement équipée, 2 salone, terranse 90 m², arbres plantés, 90 m², Prix : 14 500 000 F.

ST-FARGEAU. 5/8 pce 136 m² environ, Ceiller, 3 parks, sous-sol. Prix : 2 500 000 F.

3615 IMMOB

RECURLY BD KCEWG
Appt. gd stand., 180 m²,
3 chbres, 2 s.d.b., grand
hing + chaminde, cussins
entilarement équipée, vus
puoppt., terrasse 160 m²,
entres plemide.
Prit: 11 000 000 F.

NEUILLY IVANISON PRINTENES IN MANBURLE DE PRESTIGI BEALIX APPARTEMENT 45-01-90-10

SOULD GIVE CONSEIL **PUTEAUX** LIVRAISON OCTOBRE DO BEAUX APPARTS 3/4 P. TERRASSE, SOLEIL. 45-01-90-10

BOULDGNE CONSEIL ISSY-LES-MOULINEAUX Prox. Paris et transports 2.9, 45 m² 740 000 F GARE ISSY 2.P. 680 000 I MARHE 2.P. 40 m² 720 000 GARE 3.P. 1 200 000 F MARHE 3.P. 1 800 000 F crédit. 48-86-43-43.

VANVES. Beau studio, séjour, kimh. équipée, sel. esu, 1 cave. 410 000 F crédit total possible. 45-56-43-43. Très urgent. Pour benque recherone appt standing 3 réceptions + 3 à 8 chitres 18° N, 9-, 7°, 5°, 17°, 48-22-03-90. NEUTLLY MY SABLONS

che, ref. rf, s. rue et cou cleir, caime. 670 000 F. 43-27-81-10. Seine-Saint-Denis

A VENDRE
A Saint-Denis (93) dens
accion course (93) dens
accion con contra (93) dens
accion contra (93

L'AGENCE

ch. actuallement dae appt d'excellents standing DE 2 A 5 PIECES Sommes aussi Intércecés er HOTEL PART, ou MAISON (1) 47-63-13-78 Val-de-Marne,

NOGENT-SUR-MARNE locations'

NOGENT-SUR-MARNE
Psrt. vend appr. en pfr état.
115 tri-, dens meleon Manear.
Très verdoyant. 3 chbres.
2 s.d.b., pde récepcion,
parking. REP. Nogent à 5 mr.
Prix : 2,5 M.
Tét. pour r.-v. :
soir 48-04-73-11 (répondeur)
burseu 45-55-91-82 p. 4335. Paris VINCENNES STANDG PRIX 725 000 F. CREDIT. 43-70-04-64.

**Province** NECE CENTRE Promunde des Anglale. Fabuloux appart. Vice fémique mer. 6 000 000 F. Tél. : 83-88-38-88.

immeubles? 11-LEDRU-ROLLIN

particuliers: **GEORGES-MANDEL** (près) belle meison récaption ± 5/5 chbr parking, excellent éta 12 000 000 F FRANK ARTHUR RÉSIDENTIEL

45-62-01-69 Hôtel part. R + 3. peut jerd., terrasse, possib. prof. Bersie. Surf. erre. 350 m². 3 ricapt. + 8/9 ch. 20 m². 48-22-03-80 43-59-68-04 g. 22.

tviagers 🖫

non meublées demandes

L'AGENCE DE L'ÉTOILE d'accellement des api d'accellent standing DE 3 A 8 PCER VIDES ET MEUBLÉS

locations

meublees

demandes

Paris

meublées

offres

Paris

Villa 7 p., 180 m² hab., ter. boisé 29 600 m², celme. 2 650 000 F. Téi. à : AGLITTORAL 94-76-04-56.

ST-RAPHAEL, résident, 2 000 000 f, const. 1961, 1 500 m² clos arboré, 500 m port ples. 500 m commerces. Villa: living, 4 ch., cuis, s. d'esu, wc; pavillon : 2 p. c., dehe, wc, puits équip. arros., shri volt. T.: 94-95-92-05, le soir.

maisons

de campagne

BRETAGNE CENTRE

Belle maison on pierre en bord de rivière. Très grand afjour avec vue sur fivière, 4 chbres, toux confort. Idéel vacances. URGENT. A SAISIR. Tél.: (16) 96-28-00-39.

fortenes aussi intéressés par HOTEL PART, ou MAISON. (1) 47-63-13-78

MASTER GROUP restancia apple vides ou meublés de standing LOCATION OU ACHAT POUR CADRES ET DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS AT AU MORES DORS. AT 47, rue Vaneau Paris-7\* 42-22-14-51 - 42-22-24-66

GRISS-HAUSSMANN 15-22-56-44 cherche pour tries internationales studios, upparts, villas vides ou mau-blés, Paris, banlique. JE RECHERCHE POUR PED-A-TERMI STUDIO de 2 P. PAIE COMPTANT. DÉCISION RAPIDE. M. DEVEY 42-71-93-00.

EMBASSY SERVICE PAJE COMPTANT TIES SURFACES de 10 m² 8 50 m². Môme av. Tavado. DÉCISION IMANEDIATE. M. ALIERT 48-04-34-15. B. ev. de Messine, 75008 PARIS recherche APPARTS DE GRANDE CLASSE VIDES OU MEUBLES, OTELS PARTIC PARTI VILLAS PARTIS OUEST. VILLAS PARTIC. PARTI VILLAS PARTIS-OUEST. Tél. : [1] 45-62-78-99. EMBASSY SERVICE

rach. pour CLIENTS ÉTRANGERS APPARTS à PARES de 200 à 450 m². 40 000 F à 90 000 F la m². **EMBASSY BROKER** 

rech, pour INVESTISSEURS ETRANGERS et INSTITU-TIONNELS MAMEUBLES en totalité Paris-province commerciaux et habitations. TÉL : (1) 45-62-16-48 ou FAX : 42-89-21-64.

ACHÉTE STUDIO ou 2 P PARIS PROCHE BANLEUE DÉCISION BANEDIAYE. Tél. à M. ROGER 42-71-94-34 hres bureau.

PAIE COMPTAINT
CHEZ NOTAIRE
APPARTEMENT & PARIS.
Aviic ou sains confort.
M. ROGER 48-04-08-80

CABINET KESSLER

78. Champe-Bysées, 8\* lecharche de toute unponc BEAUX APPTS DE STANDING

EVALUATION GRATUITI aur demande 45-22-03-80 43-59-68-04 poste 22

DE L'ÉTOILE

non meublees offres

AV. DE VERSAILLES. 4 p 85 m². Imm. piere de t. Chil. cent. Oble liv., s.d.brs **3615 LOCAT** Tel.: 43-87-86-76

R. GURLAUME-BERTRAND Studio 25 m² env. evec jerdin privat. 20 m². 3 275 F c.c. 3615 LOCAT

Tél.: 43-87-86-76. ANVERS

STUDIO 18 m² 3º étage refeit à neut 2 900 F + 180 charges Tél. ; 42-27-68-07 poss, 8°, tt conf., 5° ét., rês clair, 7 000 F/mois 300 prov. pour charges. Tél.: 46-28-70-13

95- Val-d'Oise PAV. AVEC JARD. ALI CALME. Pros. DOMONT, 180 srl hab., iard. 500 srl. ss-al tat. Pris: 7 000 fr mois. CASPRET 2000. 39-81-73-54 M. DUVAUCHELLE.

Studio libre tt cft, 19, rue A.-Rosier, Paris 19-, 45 mt env. dent terresse. 500 000 F + mens. 2 833 F. F. B2 ans. Visit. wand, 12-16 h

individuelles

BO km de Paris, autorouse Chartres-Orféans au coaer du wilage de Denotrelle majaon ancestra de 170 m² (4 chartres, salon, mezzanne, selle de bansi + gresser. Chastilage central +3 chemades. Tortune nécents Cour continues à charme, Paris 1515 000 f.

Tél.: 48-76-19-83 le sor. L'HAY-LES-ROSES
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Maison 5 p. beau jard. cles.
surface habitable 110 m²
s. 255 m²; cus. équapée.
s.-sol total, garv., véranda.
1 320 000 F. 45-55-43-43.

Près RER BRY-S.-MARRIE Pav. parf. état s. terran d'anglo, sél. thie. 3 chires, cus... banc...c.sol gerage. 1 450 000 F. AG. REGNIER LE PERREUX 43-24-17-63.

ATHIS-MONS pay, ricors 180 m² habitab, 6 p. Très bonne prestations, Gd gar, Oépandances, Terram arboré 550 m², Px. 1 370 000 F. ORPI 46-72-18-18

pavillons 🦠 30 mr Châtelet-Lea Halles per RER, 15 mn Rossy per la route. Quartier colma, pro-che R.E.R. et lycde, psyllon F5, 3 chambres, dressing +

3 ...

mezzamne, séjour double 32 m² avec grande chem-née, cusine équipés, 2 salles de barra, 2 w.-c., sous-sol total, garage 2 vortunes, Tarron elos de 280 m². 117 m² habrabites. BOC ODC F. [1] 34-72-24-06 et/ou [1] 34-72-99-50. 16 km Rennes Nord Belle mason, 5 chbres, cus. équipte, sous-sol total, jer-tion 700 m°, dans village toutes commodates. URGENT CAUSE MUTATION Tel.; (15) 96-78-41-33 [16] 96-33-08-52 **BARBARA FRELING** 24, 16, 6 PLACE VENDOME

40-20-96-00 ST-BRICE-MONTMOREACY (95) part, vd. 15 km Pans. 3 s. princes, écote, conns., 405 m clos. calme, verduce, posé, ogrand. 45-86-70-80, ap. 19 h racherdre pour se clientèle nubinetionnie et internedon APPTS DE PRESTIGE vide ou meublée – URGENT PARIS RÉSIDENTIEL RESIDENCE CITY 📑 propriétés 🤭

URGENT men, pour dirigeents évengers d'importants groupes engle-saxons LUXUEUX APPARTÉMENTS APPTS MEUBLÉS, DURÉE 1 à 2 ANS. LOYERS GARANTIS. AFFAIRE RECOMMANDEE TRES RARE A 70 izm de Piente per aut. Sud MONTANGES (46) Trein direct gave SNCF VD CAUSE DIVORCE TÉL : (1) 45-27-12-19 - locations

ANCISPARI DEMEURIE
TOM en piorma apparantes.
CACHET EXCEPTIONNEL.
Récepte, séj. cethédrale
100 hr. Cheminés monumentale, cois. entille. équipée
chêre mesel, 5 ch., 2 bans,
w.-c., chff. cent., cave voutale, garage aur son tarrain
clos payangé.
3 000 nr. PLEN SUD.
Pris tot. 990 000 F. Créd.
100 % possib., per Caisse
Epargne, Tél. 24 h/24:
(16) 38-85-22-92. PRÈS PASSY GO LIVING + I chibro, 85 m², gd stand., cuin. équipée, buine. 12 000 F mois. ISIS 45-04-39-39.

Mes ancien restauré, 6 poss, 180 m², piacine, terrain clos 300 m². 3 7 10 000 F. 76L: AG. LITTORAL: 84-78-04-56. BELLE MAISON 18°P. de taille, 8 p. princ., jard. parage, bon éta! PORT MARLY (dépt 78) Tél.: 42-29-52-98

MONT ANOUN (47)
Vd Mason de maître, 19° s.
8 pose, 200 m² habinables
+ 100 m² cave + 100 m²
grenier aménagéable,
800 m² dépend., 19 ha de
terres (parc, boss, pruniers,
terre ouitivable, prairie evec
point d'esul., 1 150 000 F
Tét. : 53-38-53-25

L'ISLE-ADAM (95) SITE EXCEPTIONNEL sur l'iste, 30 km Parle, part-vd propriété fin XVIII\*. 3 maisons, 400 m² hab. sur parc clos de murs Prix: 5 200 000 F Tél. H.B.: 34-24-06-06

SINVIM achète

PARIS ET PROCHE BANLIEUE TERRAINS, IMMEUBLES, ENTREPOTS.

間 SINVIM

5, avenue Kléber, PARIS 75016 tel. 40 67 34 51, fax. 40 67 50 12

4

Le Monde IMMOBILIER

Chaque semaine dans le Monde radio télévision une sélection de programmes immobiliers en résidence principale et de loisir en vente ou en location.

Renseignements: 45-55-91-82 poste 41 38

con meublees demandes

L'AGENCE DE L'ÉTOILE

**(1) 47-63**-13-78

demandes

E. Diche

achète

TERRAINS

PARIS ET PROCHES IMMEUBLES ENTREPOT HE SINV

LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS ••• Le Monde • Jeudi 13 septembre 1990 39

| Type<br>Surface/étage                              | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                    | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                                               | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                                          | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                                     | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur                       | Loyer brut +<br>Prov./charges |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PARIS                                              | I ,                                                           |                               | 2 PIÈCES NEUF<br>56 m²                                              | 139, rue Manin<br>SEFIMEG – 45-65-37-02                                             | 4 720<br>+ 497                | 4 PIÈCES<br>Parking, 77 m²<br>9- étage                    | CLICHY<br>11, impesse Barbier<br>SAGGEL – 42-65-61-05            | 4 774<br>+ 1 653              |
| 3. ARRONDISSI                                      | EMENT                                                         |                               | box, cave  2 PIÈCES Park 56 m², 2- 6t.                              | 27 <i>bis,</i> rue de Bellevus<br>SAGGEL - 42-66-61-05                              | 4 550<br>+ 620                | 4 PIÈCES<br>100 m², 3- ét.                                | COURBEVOIE<br>333, bd Saint-Denis<br>CIGIMO - 48-00-89-89        | 6 105<br>+ 540                |
| 3 PIÈCES<br>64 m², 5- étage.<br>Tarrasse + balc.   | 7-7 bis, rue St-Gilles<br>SEFIMEG - 43-21-63-21               | 8 752<br>+ 709                | mmeuble neuf 3 PIÈCES NEUF 63 m²                                    | 139, rue Manin<br>SEFIMEG - 45-85-37-02                                             | 5 030<br>+ 566                | 3/4 PIÈCES<br>Park., 91 m², 2- ét.<br>Balcon              | GARCHES<br>13, rue des Suisses<br>CIGIMO – 48-00-89-89           | 6 100<br>+ 860                |
| 7. ARRONDISS                                       | EMENT                                                         |                               | box, cave 3 PIÈCES NEUF                                             | 139, rue Manin<br>SEFIMEG - 45-65-37-02                                             | 5 470<br>+ 597                | 3 PIÈCES<br>Park., 71 m²<br>3- étage                      | ISSY-LES-MOULINEAUX<br>12, rue Diderot<br>AGF - 42-44-00-44      | 6 047<br>+ 750<br>4 698       |
| 3 PIÈCES<br>91 m², 2• étage                        | 50, rue de Bourgogne<br>SOLVEG - 40-67-06-99<br>Frais comm.   | 13 963<br>+ 1 914<br>10 873   | Balcon 14 m <sup>2</sup> 3 PIÈCES Park., 77 m <sup>2</sup> , 1= át. | 27 <i>bis,</i> rue de Bellevue<br>SAGGEL – 42-66-61-05                              | 6 400<br>+ 853                | 2 PIÈCES<br>Park., 43 m², 2• ét.                          | Freis comm.  MEUDON 2, rue des Capucins SAGGEL - 46-08-80-36     | 3 950<br>+ 574                |
| 9- ARRONDISS                                       | EMENT                                                         |                               | immeuble neuf 4 PIÈCES Park., 92 m², 2° ét. immeuble neuf           | 27 <i>bis,</i> rue de Bellevue<br>SAGGEL - 42-86-61-05                              | 7 500<br>+ 1 017              | immeuble neuf 3 PIÈCES Park., 75 m², 3- ét. Immeuble neuf | MEUDON 2, rue des Capucins SAGGEL – 46-08-80-36                  | 6 350<br>+ 950                |
| 3 PIÈCES<br>109 m², 1= átage                       | 2, squara Trudaina<br>GCi - 40-16-28-71                       | 9 000<br>+ 2 025              | 78 - YVELINES                                                       | <b>.</b>                                                                            |                               | 4/5 PIÈCES<br>110 m², 2- ét.                              | NEUILLY<br>2, rue de Bagatelle<br>AGIFRANCE – 47-42-17-61        | 11 809<br>+ 1 586             |
| 10. ARRONDIS                                       | 1 1 place Robert-Desnos                                       | 1 8 100                       | 5 PIÈCES<br>Park., 125 m²,<br>3• érage                              | BAILLY<br>28, aliée de la Pépinière<br>SOLVEG - 40-67-06-99                         | 5 682<br>+ 1 600              | 2 PIÈCES<br>Park., 48 m²<br>2• étage                      | SÉVRES 33, Grande-Rua SOLVEG - 40-67-06-99 Frais comm.           | 4 300<br>+ 507<br>3 304       |
| Parking<br>100 m², 1= étage                        | SÁGGEL – 42-66-61-05                                          | + 950                         | 2-3 PIÈCES<br>Park., 78 m²                                          | Frais comm.    GARCHES   19 ma des Quarre-Vents                                     | 4 662<br>3 765<br>+ 1 058     | 3 PIÈCES<br>Park.<br>66 m². 2- étage                      | SÈVRES<br>33, Grande-Rue<br>SOLVEG - 40-67-06-99                 | 6 000<br>+ 810                |
| 11. ARRONDIS                                       | I HOME PLAZZA NATION                                          | j 5 500                       | rde-ch.  MAISON 5 PIÈCES 112 m², garage                             | 1.4. silée des Genets                                                               | 5 900<br>+ 300                | 4 PIÈCES                                                  | Frais comm.                                                      | 6 400<br>+ 1 313              |
| STUDIO MEUBLÉ<br>20 m² sur jard.<br>2 PIÈCES MEUB. | HOME PLAZZA - 40-09-40-0                                      | 0 + 825<br>  8 500            | STUDIO                                                              | SAGGEL - 46-08-80-36 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 40. rue des Ursulines                    | 3 490<br>+ 340                | Park., 88 m², 3° ét.<br>Immauble neuf                     | 29, av. Georges-Pompidou<br>SAGGEL - 47-78-15-85                 | 1                             |
| 50 m² sur jard.                                    | HOME PLAZZA - 40-21-22-2                                      | 31 + 12/9                     | Parking, 36 m²<br>rez-de-chaussée                                   | AGF - 42-44-00-44<br>Frais comm.                                                    | 2 923                         | 94 - VAL-DE-<br>5 PIÈCES                                  | LIOINVILLE                                                       | 7 800                         |
| 12. ARRONDIS                                       | SSEMENT                                                       | 4 592                         | 3 PIÈCES<br>Parking, 75 m²<br>3• étage                              | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE<br>40 <i>quater</i> B, rua des Ursulines<br>AGF - 42-44-00-44 | 5 598<br>+ 670<br>4 385       | Park., 106 m²<br>7- átaga, imm. neuf                      | 4, rue Halifex                                                   | + 835                         |
| Park., 52 m²<br>2• étage                           | AGF - 42-44-00-44<br>Freis comm.                              | + 528<br>3 688<br>7 380       |                                                                     | Frais comm.                                                                         | 4389                          | 3 PIÈCES<br>Park., 75 m²<br>5- étage                      | 2 bis, rue Hochs<br>SAGGEL - 47-42-44-44                         | + 657                         |
| 4 PIÈCES<br>park.,80 m²,<br>3- ét., balc. 10 m²    | 12, rue de Rambouillet<br>AGF - 42-44-00-44<br>Frais comm.    | + 648<br>5 623                | 91 – ESSONNI<br>4 PIÈCES                                            | GIF-SUR-YVETTE Résid. Les Grandes Coudrales                                         | 3 450<br>+ 876                | 5 PIÈCES<br>Park., 101 m²<br>1º étage                     | NOGENT-SUR-MARNE<br>2 bis, rue Hoche<br>SAGGEL - 47-42-44-44     | + 5597<br>+ 997               |
| 3 PIÈCES<br>Park., 68 m²<br>5- étage               | 66-68, cours de Vincennes<br>AGF - 42-44-00-44<br>Frais comm. | + 810<br>4 412                | Parking, 75 m <sup>2</sup><br>2- étage<br>2 PIÈCES                  | GCI - 40-16-28-70                                                                   | 3 800                         | 3 PIÈCES<br>Park., 73 m³<br>2- étage                      | SUCY-EN-BRIE<br>2, rue du Lys-d'Or<br>AGIFRANCE - 45-90-64-5     | _                             |
| 16• ARRONDI                                        | SSEMENT                                                       |                               | Parking, 52 m²<br>4 étage<br>6 PIÈCES                               | 96, avenue de Peris<br>SAGGEL - 46-08-80-36<br>VERSAILLES                           | + 631                         | 4 PIÈCES<br>90 m², 2· ét.<br>Possibilité parking          | VILLE JUIF<br>24, rue René-Hamon<br>CIGIMO - 48-00-89-89         | 3 485<br>+ 1 060              |
| DOUBLE SÉJOUE<br>81 m², 1= ét.<br>2 chambres       | R 60, rue Michel-Ange<br>AGF – 42-44-00-44<br>Frais commi.    | 8 500<br>+ 750<br>6 049       | Park., 116 m³,1= 61.                                                | 96, evenue de Parts<br>SAGGEL - 46-08-80-36                                         | + 1 238<br>- 5 480<br>+ 1 060 | 2 PIÈCES<br>Park., 60 m²<br>3- étage                      | VINCENNES 21-35, rue du Petit-Parc AGF - 42-44-00-44 Frais comm. | + 5 432<br>+ 600<br>4 271     |
| 17• ARRONDI                                        | SSEMENT                                                       |                               | Park., 75 m², 2• ét.<br>Balcon                                      | 2, rue Joseph-Bertrand<br>CIGIMO - 48-00-89-89                                      | 1 7 1000                      | 3 PIÈCES                                                  | VINCENNES                                                        | 7 072<br>  + 800              |
| 3 PIÈCES<br>70 m², 7• étage<br>+ ch. de service    | 9, rue des Dardanelles<br>GC1 - 40-16-28-71                   | 7 159<br>+ 1 223              | 92 - HAUTS                                                          | DE-SEINE                                                                            |                               | Park., 74 m²<br>2• étage                                  | 21-35, rue du Petit-Parc<br>AGF - 42-44-00-44<br>Frais comm.     | 5 410                         |
| 19• ARROND                                         | ISSEMENT                                                      |                               | 3 PIÈCES<br>Park., 82 m²<br>rde-ch., cave                           | BOULOGNE<br>33-35, rue Anna-Jacquin<br>AGF - 42-44-00-44                            | 7 970<br>+ 1 680              | 4 PIÈCES<br>Park., 90 m²<br>7• étage                      | VINCENNES 3, rue Charles-Pathé SOLVEG - 40-67-06-99 Frais comm.  | + 1 200<br>5 248              |
| 2 PIÈCES NEUF<br>50 m², park., cave                | 139, rue Manin<br>SEFIMEG - 45-65-37-02                       | 4 060<br>+ 455                | rge-cr., cave                                                       | Frais comm.                                                                         | 5 671                         |                                                           |                                                                  |                               |

Le Monde

CHAQUE MERCREDI



LA SÉLECTION IMMOBILIÈRE LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS LES BELLES PROPRIÉTÉS L'AGENDA IMMOBILIER L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Le Monde est le premier quotidien vendu à Paris. Il est lu par 1 609 000 Français dont 808 000 Parisiens. 642 000 d'entre eux appartiennent à des foyers « cadres supérieurs » dont 375 000, soit 58 %, habitent l'Île-de-France. (Source : CESP 1989.)

Pour tous renseignements 45-55-91-82 poste 42.96

CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE



















## Renault vend 35 % du capital d'une de ses filiales à une société japonaise

Renault. Le montant de la transaction s'élève à 100 millions de francs. La SMI, installée dans le Rhône et filiale à tion au niveau des constructeurs 100 % du constructeur français, eux-mêmes, emploie 716 personnes dans la fabrication de systèmes de direction. Elle a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires hors taxes de 699 millions de francs pour un résultat net de 17,1 millions. contre respectivement 636 millions et 8.7 millions en 1988.

Les syndicats de la Régie dénoncent cet abandon d'une filiale aux concurrents nippons. Pour Renault, cette cession est conforme à la stratégie

La Société japonaise Koyo va pren-dre 35 % du capital d'une filiale de les coopérations avec les Japonais dans l'industrie des composants automobiles, tout en réclamant une protec-

> SMI souffrait, explique-t-on chez Renault de n'avoir que sa maison mère comme client et de ne pouvoir poursuivre, faute de moyens, toutes les recherches nécessaires dans un domaine en rapide évolution. Koyo numéro un mondial de cette spécialité, apportera son expérience à la SMI dans les directions assistées, que les clients réclament de plus en plus, et contri-buera à soutenir sa croissance.

Coopération entre le Giat, RVI et Creusot-Loire

## Regroupement dans l'industrie française des blindés

Les trois entreprises françaises Giat Industries, Renault Véhicules Industricls (RVI) et Creusot-Loire Industrie, ont décidé de regrouper leurs activités dans le secteur des véhicules blindés à roues. La coopération, conclue mardi 11 septembre, est surtout motivée par la préparation du futur Véhicule Blindé Modulaire (programme VBM) dont Giat est le maître d'œuvre et dont l'armée francaise a décidé de se doter pour accompagner le char Leclere. Mais elle concernera aussi deux autres engins : les véhicules de l'avant blin-dés (VAB) et les véhicules blindés de

Giat Industries (Groupement industriel d'armements terrestres), qui début 1991. Elle devrait être a déjà regroupé sous sa houlette l'in-

dustrie des munitions, est le premier industriel de l'armement terrestre en France avec 8 milliards de francs de chiffre d'affaires, et 15 000 employés. Cette société est spécialisée dans les véhicules blindés à chenilles de tous tonnages et à roues non directrices de moyen tonnage, avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards dans ces secteurs. RVI réalise 2,48 milliards de francs dans la défense et Creusot-Loire 2,25 milliards en étant spéciali-

sée dans les blindages. Les discussions s'engagent sur le partage des rôles mais il est acquis que le Giat aura la majorité de la future société, qui sera opérationnelle début 1991. Elle devrait être ouverte

Troisième groupe français de services informatiques

## Concept, en perte, fait une cure de rigueur

Concept, troisième société française ding de tête est détenue à 25 % par Batif développement, affiche pour le premier semestre une perte nette consolidée « de l'ordre de 40 millions de francs, dont le montant définitif sera précisé après certification des comples» pour un chiffre d'affaires groupe de 1,245 milliard inférieur aux prévisions et un résultat d'exploitation en retrait de 10 % sur les prévi-

Toutes les filiales opérationnelles du groupe ont réalisé des résultats satisfaisants mais CCMC, rachetée il y a deux ans, a décu. Au total, des charges exceptionnelles de l'ordre de 60 millions ont donc découlé des dif-

Sans attendre, ses dirigeants ont de services informatiques longtemps donc décidé de mesures de réorganisaluce pour ses succès, est victime de sation drastiques prévoyant notamchez CCMC. En outre, Concept SA va faire une fusion-absorption de l'ensemble des sociétés du groupe, sauf des filiales étrangères, ce qui se traduira par la radiation de la cote de 4 filiales: CCMC, Technic Informatique, Spectral/MIS et SACI (SCBF

n'étant pas cotée). Les actionnaires se verront proposer des titres Concept en échange des leurs. Mais l'entreprise, dans un com-muniqué publié le lundi 10 septembre, si elle affirme qu'elle tiendra ses objectifs en termes de chiffre d'affaires pour 1990, ne donne pas de nouvelle prévision de résultats « qui sera communiquée ultérieurement » .

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

## **PETIT BATEAU:** L'ÉOUILIBRE RETROUVÉ

Le résultat net consolidé du 1<sup>er</sup> semestre 1990 est positif de 1,2 million , de Francs. Cet équilibre est atteint avec six mois d'avance par rapport aux prévisions annoncées publiquement en 1989.

Après la perte de 174 millions de Francs de l'exercice 1988 constatée lors de la prise de contrôle du groupe troyen par YVES ROCHER, les effets de la politique de redressement industriel, commercial et social mise en place commencent à se faire sentir.

Après une année 1989 charnière avec des pertes arrêtées par le Conseil d'Administration à 11 millions de Francs, les résultats du les semestre 1990 sont légèrement positifs dans un cadre assaini. Il faudra cependant attendre plusieurs années avant de voir les capitaux propres de l'entreprise atteindre le niveau nécessaire à sa pleine

En ce qui concerne l'emploi, préoccupation majeure de la Société Mère Les Laboratoires de Biotechnologie Végétale Yves Rocher S.A., après les restructurations indispensables engagées en 1988, qui se sont poursuivies début 1989, le Groupe a réussi à stabiliser le niveau de plein emploi à 1132 salariés alors que deux ans plus tôt, les nuages les plus sombres s'accumulaient sur toutes les tétes. Dans ce domaine crucial, l'équilibre paraît aussi

Dans le même temps, la société de prêt-à-porter féminin SYM achetée par le Groupe YVES ROCHER fin 1987, après avoir perdu 41 millions de Francs en trois ans, affiche un profit het en 1989 de 12 millions de Francs et un résultat positif estimé fin 1990 à 14 millions de Francs pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 150 millions de Francs.

### NEW-YORK, 11 septembre Accès de faiblesse

La Bourse américaine, préoccupée par l'évolution des prix du pétrole et des taux d'intérêt, a encore été vic-time d'un accès de faiblesse mardi dans un marché calme.

L'indice Dow Jones des valeurs vedettes, qui avait débuté sur une légère hausse, a fini la séance sur une baisse de 2,97 points, soit 0,11 %, à 2 612 points.

Le volume des affaires était faible avec seulement 114 millions de valeurs changeant de main. Le nombre des valeurs en beisse a dépassé celui des hausses : 830 contre 599, tandis que 509 titres sont restés inchende

Le marché continue à observer prudemment l'évolution des cours du pétrole et des taux d'intérêt amé-ricains, et garde également les yeux fixés sur le Moyen-Orient. Per allieurs, les opérateurs hési-tent à prandre de sérieuses initia-tives tant que les discussions sur la réduction du défact budgétaire ne sont pas terminées.

Les taux sur les bons à 30 ans du Trésor américain, principale valeur de référence du marché obligataire, a établissalent à 8,95 % en fin d'après-mid contre 8,96 % le veille.

| VALEURS              | Cours du<br>10 sept. | Cours du<br>11 sept. |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| icca                 | 67                   | 66 1/4               |
| Π                    | 30 1/2               | 31                   |
|                      | 47 3/8               | 47 1/2               |
| ecc Nanhama Ban      |                      | 17 5/8               |
| Port de Nemours .    |                      | 35 1/2               |
| satman Kodak         |                      | 61                   |
|                      | _ 50 1/2             | 50 7/8               |
| rd                   | _ 34.7/8             | 35                   |
| menal Sectine        |                      | 82 1/4               |
| meral Mosors         | 37 3/4               | 37 7/8               |
| oodies. ————         | - 21                 | 20 3/8               |
| H                    | _ 105 7/8            | 107 1/2              |
| T                    | - 52 1/2             | 52.3/B               |
| del 01               | 65 3/8               | d5 1/8               |
| <b></b>              | - //                 | 65 214               |
| Harberge             | 63 3/8               | 82 5/B               |
| P400                 |                      | 101 3/8              |
| M. Corp. as-Allegia. | _ 102 1/4            | 100 34               |
| ion Carbde           | 19                   | 10                   |
| X                    | _ 335/8              | 33 1/0               |
| estingiouse          | - 32 3/4<br>70 2/4   | 30 379               |

LONDRES, 11 septembre =

## Stable

Après avoir gagné du terrain en début d'après-midi, les cours des valeurs ont reviré à la baisse, dans le sillage de l'ouverture faible de Wall Street, pour terminer en léger repli mardi au London Stock Exchange. L'indice Footsie des cent grandes valeurs a pardu 2,7 points, à 2 144,3, soit un repli de 0,12 % par rapport à la veille.

Le volume d'activité est resté très étroit, avec seulement 338,8 mil-fions de titres échangés contre 296,4 milions au cours de la séance de lundi. Quelques mauvais résultats de sociétés ont fait passer au second plan les espoirs de réduction des taux d'irriérêt de la veille.

des taux d'intérêt de la velle.

La plupart des secteurs ont été irréguliers. Les assurances tendaient vers la hausse, en revanche la baisse afflectait les valeurs pétrolières et bancaires. Apràs une glissade initiale, suite à l'annonce d'une baisse de 22 % de son bénéfice imposable semestriel, Penirisular and Oriental Steam Navigation (P and O) a terminé en hausse grâce à de bonnes perspectives pour le dividende. perspectives pour le dividende.

La chaîne de supermarchés J. Samsbury et le groupe Racal Elec-tronics ont progressé à la suite de prévisions d'une hausse de leurs bénéfices.

## PARIS, 12 septembre T Reprise

A l'image des autres places européannes et dans le silage de Tokyo
où, quelques heures auparavant,
l'indica Nildeal affichait en clôture
une progression de 2,49 %, la
Bourse de Paris affichait, ce mercredi, des vellétids de reprise. Les
valeurs françaises s'inscrivaient en
hausse de 1,11 % dès les premières minutes de cotation pour ne
cesser d'accentuer leurs gains. En
fin de matinée, l'indice CAC 40 portait son avence à 1,63 % pour
atteindre plus tard dans la journée
1,95 %. Cette progression s'est
déroulée dans un marché plus actif
que la vaille. Mardi, en effet, la
volume des transactions sur la marché à règlement mensuel a tout
juste atteint les 753,4 millions de
francs, un niveau jamais vu depuis
deux ans et encore pendant les
séances creuses de l'été.

Pien ne semble toutefols vrai-

Rien ne semble toutefols vrai-ment susciter une relance durable du marché. Les craintes de réces-sion aux Etats-Unis et la crise du Golfe sont autant d'événements qui pèsent sur l'évolution de la ten-dence Les intervenants et contenpàsent sur l'évolution de la ten-dance. Les intervenants se conten-tent visiblement de corriger les excès de baisse observés depuis les premiers jours d'acôt sans pour cale s'angager véritablement pour l'avenir. Ils sont rares à voir le CAC 40 revenir d'Icl à la fin de l'an-née au-dalà des 2 000 points, qui était pourtant son niveau atteint aux premiers jours de l'année. L'indice de la place parisienne avait même premiers jours de l'année. L'indice de la place perisienne avait même cuiminé à 2 129,32 le 20 svril der-nier à la suite de le spectaculaire envoiée du printemps, Depuis son plus bes niveau de 1 546,21 points le 21 août demier, le CAC 40 a réussi à regagner près de 7 % mais la baisse est loin encore d'être effa-cée. Au cours de la séance de mercee. All coors de la searce de ma-credi, les plus fortes hausses étaient emmenées per Roger Bellon, La Redoute, Nouvelles Geleries, Midi. Parmi les baisses, on notait celles de Midland Bank, Sovac, Bis, Ecco.

TOKYO, 12 septembre T

## Nette reprise

La grande fermeté du yen, au plus haut face au dollar depuis août 1989, a fait sortir de sa coquille la Bourse de Tokyo mercredi. A l'issue d'une séance active, l'indice Nikkei affichait en fin de journée un gain de 2,5 %, soit 611,48 yanz à 25 216,14 yens.

Merdi, l'indice avait chuté de 476,86 yens (- 1,9 %).

Le yen a fortament progressé face au dollar après les déclarations de responsables américains sur l'écono-mie américaine, déclaraient les courtiers. Cette fermeté de la devise gers. Cette termete de la cevise japonaise a réveillé les opérateurs qui ont effectué des achats, les plus importants depuis deux semaines, précisaient les boursiers.

| VALEURS                                                                                        | Cours du<br>11 arptimaisre                                | Cours du<br>12 septembre                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alesi Bridgussone Carron Fuji Benk Honde Motors Marsuelvia Bectric Mitsubathi Heavy Sony Corp. | 850<br>1 210<br>1 660<br>2 270<br>1 480<br>1 790<br>7 040 | 850<br>1 230<br>6 660<br>2 310<br>1 520<br>1 800<br>7 020<br>1 960 |

## FAITS ET RÉSULTATS

□ Le Conseil des Bourses de valeurs la Conseil des Bourses de valeurs accepte une troisième surcechère sur la Coffan. – Le Conseil des Bourses de valeurs a accepté la surenchère faite par la société Inumobilière et foncière de Paris sur la Colifan, ancien holding de la BIAO détenu à 57 % par la BNP. Déposée par la banque Pallas France, cette OPA porte sur l'intégralité du capital de ce nolding au prix de 2 351 francs par action. Les deux autres offres concursion.

porte sur Integratite du capitar de ce holding au prix de 2 351 francs par action. Les deux autres offres concurrentes ont été déposées au mois de mai par la SAMVAC, société marseillaise de promotion immobilière, dont M. Jean-Claude Pick est le principal actionnaire, et par la Cogépa, firme appartenant à la famille Duval-Fleury. La Cofifap est convoitée pour son patrimoine composé d'un immeuble à Paris et d'un autre à Dakar. La date de clôture de ces OPA est prorogée jusqu'au 24 septembre.

D'Pepsico nechète 209 restaurants Kentucky Fried Claickes. — Le groupe de boissons Pepsico va racheter 209 restaurants Kentucky Fried Chicken à la firme alimentaire Collins Foods, pour 4,9 millions d'actions Pepsico (ce qui correspond à 120 millions de dollars, soit environ 630 millions de francs). Avec ce rachat, Pepsico, qui détient aussi la chaîne Pizza Hut, va gérer 5 000 restaurants Kentucky Fried Chicken.

D'Paribas installe un bolding indes-

Paribas installe un holding industriel aux Pays-Bas. – La compagnie financière Paribas a annoncé à Amsterdam la création aux Pays-Bas d'un holding industriel baptisé « Paribas

Decinemingen NV » (Paribas participations SA) destiné à prendre des « participations rignificatives » dans des sociétés néerlandaises. Paribas Decinemingen « constitue le premier maillon du nouveau réseau européen de holdings industrieis que Paribas se propose de constituer dans les mois qui viennent », indique le groupe.

Paribas ajoute que la création de sociétés du même type devrait intervenir prochainement en Allemagne, en Espagne et au Portugal.

□ Rugby Group : bénéfice en haisse de 14,5 %. — Rugby Group, producteur britannique de cimenta, chaux et matériaux de construction, annonce un bénéfice semestriel en baisse de 14,5 % à 34,49 millions de livres (344 millions pour le premier semestrie de l'exercice précédent. Ce résultat, supérieur aux prévisions des analystes qui l'avaient estimé à 32,5 millions de livres, a été réalisé sur un chiffre d'affaires de 311 millions de livres contre 325. Le groupe a principalement souffet de la baisse d'activité dans le secteur du bâtiment en Grande-Bretagne et en Australie, a indiqué le président du groupe, MGA Higham. La baisse d'activité a également été sensible dans le nordes des Bats-Unis. Soules les activités de fabrication de fenêtres, portes et escaliers, dont certaines ont été acquises en cours d'année aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ont vu leur bénéfice augmenter.

# Le Monde-RN

**ENTREPRISES** à 22h15 sur RTL

Mercredi 12 septembre Jean-Marie Nusse PDG des papeteries Clairefontaine

Jeudi 13 septembre Associé-gérant de Rothschild et Cle

## **PARIS**

| Second marché (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>préc.                                                    | Demier<br>cours                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Annault Associes Asystes! B.A.C. Bge Terrepord B.I.C.M. Boinn [Ly] Boleset (Lyon) Cables de Lyon Cables de Lyon Cables de Lyon Cables de Cables de Cables Cal-de-Fr. (C.C.L.) Caberson Cardí C.E.F. C.F.P.I. Cinents d'Origny CALIM. Codetour Comarneg Crecks Defina. Dauphin Dennachy Worms Cle Desqueone et Gral Develle Dolloos Editions Belfond Hysse lenset Earop. Population Finacor Geronzr | 405<br>105<br>190 50<br>170<br>206<br>2090<br>2090<br>490<br>251<br>490<br>251<br>261<br>100<br>490<br>251<br>261<br>100<br>290<br>304<br>490<br>251<br>251<br>100<br>290<br>304<br>490<br>290<br>304<br>490<br>290<br>304<br>490<br>290<br>304<br>490<br>290<br>304<br>490<br>290<br>304<br>490<br>305<br>306<br>306<br>306<br>306<br>306<br>306<br>306<br>306<br>306<br>306 | 405<br>190<br>190<br>2999<br>1120<br>428<br>476<br>359<br>260<br>243<br>550<br>1159<br>295<br>200<br>243<br>550<br>243<br>550<br>251<br>80<br>251<br>80<br>464<br>178<br>236<br>80<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>4 | IN2 LP B.M. Loce Investis. Locarde. Marse Corren. Marse Co | 450<br>200 50<br>197<br>189<br>267<br>242<br>174 90<br>411<br>138 | 130<br>300<br>107<br>150<br>184 40<br>182<br>815<br>599<br>602<br>90<br>346 40<br>510<br>575<br>319<br>217 50<br>491<br>300<br>103<br>450<br>201<br>197<br>188<br>270<br>243<br>170<br>410 |  |  |  |
| Grand Lives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 429<br>183 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 429<br>125                                                                                                                                                                                                                                    | LA BOURSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUR N                                                             | UNITEL                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Grinol<br>LCC<br>DA<br>Idinore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 820<br>243 30<br>318<br>134<br>1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 820<br>250<br>315<br>134<br>1000                                                                                                                                                                                                              | 36-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

Marché des options négociables le 11 sept. 1990 Nombre de contrats: 13 707

|                      | DDIV    | OPTIONS      | D'ACHAT | OPTIONS DE VENT |             |  |
|----------------------|---------|--------------|---------|-----------------|-------------|--|
| VALEURS              | PRIX    | Sept.        | Déc.    | Sept.           | Déc.        |  |
|                      | टाटाटाट | demier       | dernier | demier          | dernier     |  |
| Bouygnes             |         | -            | _       | ,               | ~           |  |
| CGE                  | 529     | 20           | _       | 21              | 28,15       |  |
| Elf-Aquitaine        | 688     | 8,60         | 35      | 22              | 28,15<br>33 |  |
| Eurotamei SA-PLC.    | 50      | 8,60<br>8,99 | 3       | 6,10            | 7           |  |
| Euro Disneyland SC . | 90      |              | 12      | -               | _           |  |
| Havas                | 600     | _            | 12      |                 | _           |  |
| Lafarge-Coppée       | 400     | 1.50         | -       | 52,50           | -           |  |
| Michelin             | 89      | 1,50<br>1,50 | 4,59    | 8.96            | 12          |  |
| Midi                 | 1 200   | _            | _       | 390             | _           |  |
| Paribas              | 520     | 4,50         | 34      |                 | -           |  |
| Pernod Ricard        | 1 000   | -            | -       | -               | -           |  |
| Pengeot SA           | 768     | 0,25<br>7    | 5       | 230             | -           |  |
| Rhône-Ponlenc CI     | 240     |              | -       | -               | -           |  |
| Seint-Gobaln         | 460     | 11,50        | 34      | 12,50<br>67     | -           |  |
| Source Petrier       | 1 400   | -            |         | 67              | i —         |  |
| Société générale     | 440     |              | -       | 7               | -           |  |
| Sez Pinnacière       | 328     | 15           | 32      | 7               | 16,60       |  |
| Thomson-CSF          | 100     | -            | 5,40    | -               | 9           |  |
|                      |         |              |         |                 |             |  |

## MATIF

| COURS            | ÉCHÉANCES      |                |         |                |  |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--|
|                  | Septembre 90   | Décer          | nbze 90 | Mars 91        |  |
| DernierPrécédent | 98,24<br>98,36 | 98,26<br>98,36 |         | 98,84<br>98,32 |  |
|                  | Options sur    | notionn        | el      |                |  |
| PRIX D'EXERCICE  | OPTIONS D'AC   | TAH            | OPTION  | S DE VENTE     |  |

|                 | Option  | SUR CIQUIDINI | 81               |         |  |  |
|-----------------|---------|---------------|------------------|---------|--|--|
| PRIX D'EXERCICE | OPTIONS | D'ACHAT       | OPTIONS DE VENTE |         |  |  |
|                 | Déc. 90 | Mars 91       | Déc. 90          | Mars 91 |  |  |
| 100             | 0,64    | 1,03          | 0,70             | -       |  |  |
|                 |         |               |                  |         |  |  |

## **INDICES**

## CHANGES

Dollar : 5,30 F 1 Le dollar s'inscrivait en baisse mecredi 12 septembre, après être monté jusqu'à 5,3420 f mardi à la cotation officielle. A Tokyo, la baisse était nette, la monnaie américaine cédant 1,5 yen. La tendance du marché n'était cependant pas très définie, et la baisse du dollar était suntout liée à un mouvement de prises de bénéfice.

FRANCFORT | 1 sept. | 12 sept. Dollar (en DM) \_\_\_\_ 1,5825 1,5825 TOKYO 11 sept. 12 sept. Dollar (ca year) 138,85 138,30 MARCHÉ MONÈTAIRE

(effets privés)

Paris (12 septembre)...... 9 9/16 - 9 11/16 % Nove-York (1) septembre)....... 7 15/16 - 8 %

**BOURSES** PARIS (INSEE, base 100 : 29-12-89) 10 sept. 11 sept. 85.70

(SBF, base 100 : 31-12-81) Indice général CAC 454,24 448,80 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 1 661,76 1 653,94 **NEW-YORK (Indice Dow Jones)** 

ه رهو ديات

# 1814×

10 sept. | 1 sept. 2 615,59 2 612,62 LONDRES (Indice « Financial Times ») 10 sept. 11 sept. 1 655,10 1 651 195,40 191,4 78,27 78,5 TOKYO Il sept. 12 sept.

Nikkei Dow Jones . 24 604,66 25 216,14 indice général ....... 1 880 1 913,72

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                             | COURS DU JOUR                                             |                                                           | UN MOIS                                       |           | DEUX MOIS                                       |                                         | SEX MOIS       |                                            |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--|
|                                             | + bay                                                     | + hest                                                    | Sep. 4                                        | ou đếp    | Rep. +                                          | ou dip                                  | Rep. +         | ou đần                                     |  |
| \$ EU<br>\$ caa<br>Yen (100) _              | 5,2950<br>4,5404<br>3,7857                                | 5,2970<br>4,5460<br>3,7898                                | + 80<br>- 129<br>+ 48                         | + 90      | + 180<br>- 202<br>+ 107                         | + 200<br>- 140<br>+ 132                 | + 570<br>- 437 | + 630<br>- 230<br>+ 350                    |  |
| DM<br>Floris<br>FB (100)<br>FS<br>L (1 000) | 3,3470<br>2,9697<br>16,2873<br>4,0236<br>4,4873<br>9,8196 | 3,3498<br>2,9725<br>16,3835<br>4,0281<br>4,4928<br>9,8286 | + 36<br>+ 35<br>+ 04<br>+ 49<br>+ 11<br>- 414 | + 68 + 42 | + 88<br>+ 79<br>+ 153<br>+ 109<br>- 07<br>- 771 | + 118<br>+ 97<br>+ 389<br>+ 143<br>+ 40 | + 217          | + 302<br>+ 266<br>+ 1131<br>+ 385<br>- 116 |  |

## TAUX DES EUROMONNAIES

| 15716   8 1/6 8 3/6 8 1/4 8 3/8 8 1/4 8 3/8 8 1/16   8 1/16 1/16   8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1/16 8 1 | 8 1/8<br>8 1/16<br>8 13/16<br>8 13/16<br>9 1/2<br>8 5/8<br>11 1/2<br>4 7/8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nous sont indiqués en de matinée par une grande banque de la place.



• Le Monde • Jeudi 13 septembre 1990 41

# MARCHÉS FINANCIERS

| ## 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PARIS PARIS                                                                                         | MARCHÉS FINANCIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AATT  COMPTANT  MAATT  COMPTANT  COM |                                                                                                     | BOURSE DU 12 SEPTEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AAT IF    A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS Cours De                                                                                    | Companier VALEURS Cours priced. Cours priced |
| COMPTANT   Statement   SICAV (statement   SICAV (   | A BOURSE SUR MINE  36-15 TAPEZ  36-15 TAPEZ  36-15 TAPEZ  37-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70 | April   Apri   |
| MATIFICATION   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPTANT (sélection) SICAV (sélection) 11/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portinge (1 S can)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MATIF  ATT  ATT  ATT  ATT  ATT  ATT  ATT                                                            | VALIDID   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Le défrichement controversé d'une forêt alsacienne

## Compromis à Marckolsheim

usine sans pour autant sacrifier les derniers lambeaux de l'admirable foret rhénane, telle est la solution de compromis à laquelle les protago-nistes de «l'affaire de Marckolsheim» sont parvenus, mardi 11 sep-tembre, à Strasbourg. Les différentes parties prenantes ont en effet signé un accord qui devrait mettre un point final à une controverse politico-écologique qui, après l'interven-tion personnelle de M. Francois Mit-terrand au début de l'été. était devenue une véritable «affaire

Aux termes du compromis, les écologistes acceptent la construction de la fabrique autrichienne d'acide citrique qui doit employer deux cents personnes. Celle-ci, la société Jungbunzlauer, s'engage, en contrepartie, à réduire le défrichement de 50 à 27 hectares, tandis que le Port auto-nome de Strasbourg et la commune de Marckolsheim renoncent, l'un à industrialiser les 172 hectares qu'il possède encore dans le massif forestier. l'autre à installer des zones d'activité le long du Rhin.

## LESSENTIEL

### SECTION A

Débats Racisme : « La mémoire des 

La crise du Golfe...... 3 à 6 M. Mitterrand en Tchécoslovaquie

M. Vaclav Havel étouffé pas l'amour passion de son peuple 8

Le désarmement conventionnel en Europe Les Etats-Unis pourraient ramener sur le Vieux Continent ...... 10

La réunion de l'UDF à Deauville

## Le rôle du Parti républicain en

**SECTION B** Panne nucléaire

Le surgénérateur Phénix doit à son tour être arrêté ...... 13 La crise des Girondins

de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas continue

de soutenir Claude Bez ....... 14 Education ......

Salon de la musique Le sixième Salon de la musique s'est ouvert à la Grande Halle de

## SECTION C

## ARTS • SPECTACLES

 Pour et contre l'authenticité musicale : les modernes se renvoient la balle • Rencontre avec Pierre Boulez • Un entretien avec Michel Schneider, directeur de la musique et de la danse • Cinéma : Daddy Nostalgie; tous les films nouveaux. • Théâtre : la rentrée parisienne dans les salles publiques et privées • Arts : une nouvelle dation Picasso au profit des musées nationaux... 21 à 32

## SECTION D

Le projet de budget pour 1991 Le prix de la vignette ........... 33 Menace de récession en Champagne...... 34

Enquête sur les banques centrales 3. - En Grande-Bretagne...... 35

## Services

Abonnements...... 20 Automobile ...... 19 Marchés financiers .... 40-41 Météorologie ...... 18 Mots croisés.....

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 12 septembre 1990 a été tiré à 553 307 exemplaires. Ce moyen terme entre le dévelop-pement économique et la protection de la nature restera peut-être un accord «historique». La forêt rhénane est, depuis longtemps, l'enjeu de luttes homériques entre les aménageurs et les écologistes. Ceux-ci défendent une formation végétale tout à fait originale, luxuriante, peu-

Ce capital naturel s'amenuise à vitesse accélérée : des 22 000 hectares de 1930, il ne reste aujourd'hui que 6000 hectares, fort menacés. Cet espace, sans valeur économique apparente, est convoité par les créateurs d'entreprises. Déjà, en 1974, les écologistes avaient occupé la forêt de Marckolsheim pour interdire l'installation d'une usine chimique polluante. En 1983, la municipalité avait défriché 70 hectares, de sa pro-pre initiative, pour favoriser l'instal-lation d'activités.

plée de castors récemment réintro-duits, véritable poumon vert de la

Le port autonome de Strasbourg lui-même y possède près de 200 hecdestine aux industries. Le projet de la firme autrichienne avait immédiatement mobilisé les défenseurs de la nature au premier rang desquels s'est placé M. Antoine Waechter, leader des Verts, député européen et conseiller manicipal à Mulhouse (le Monde du 25 juillet).

Dès lors, l'affaire avait pris un tour politique puisqu'il s'opposait aux intentions du maire socialiste de Strasbourg, Mme Catherine Trautman. Une sorte d'arbitrage avait été demandé au président de la République, lequel avait indiqué la voie en s'affirmant comme un défenseur des arbres sans pour autant s'opposer à la réalisation de l'usine.

Restait à s'asseoir autour d'un tapis vert pour discuter, tout en expédiant sur le terrain quelques cars de manifestants pour peser sur la négociation (le Monde du 5 septembre). Pour mettre du liant, le ministère de l'agriculture annonçait qu'il classerait les 6000 hectares de la futaie résiduelle en « forêt de protection ». De son côté le secrétariat à l'environnement promettait la création de plusieurs réserves et même, si les élus locaux le souhaitent, d'un « parc régional de la forés rhénane ». C'est ce qu'ils viennent de faire.

voleurs ressemblant étrangement

à des luifs suscite « la profonde

émotion de la communauté luive

de France », qui le juge antisé-

mite, a déclaré mardi 11 septem-

institutions juives de France

Jean Kahn, président du CRIF,

a indiqué avoir adressé le 4 sep-

tembre une lettre à Roland

Dumas, ministre français des

affaires étrangères, pour lui

demander d'intervenir auprès de l'ONU pour le retrait de la vente

de ce timbre, « dont l'image rap-

MARKUS WOLF

GOLFE

La politique ou la guerre

DOSTOIEVSKI

« L'interrogatoire formel ». Texte inédit

Entretien exclusif. Les services secrets côté Est

MENACES SUR LA VIE

Dossier, Plantes et animaux aux mains des multinationales

## RFA

## La Fraction armée rouge projetait d'assassiner le chancelier Helmut Kohl

Le parquet fédéral de RFA a confirmé, mardi 11 septembre, les informations du magazine Stern selon lesquelles la Fraction armée rouge (RAF) projetait d'assassiner le chancelier Helmut Kohl et le président du directoire du groupe automobile Daimler-Benz, M. Edzard

Dans son édition de jeudi, l'hebdomadaire avait affirmé que la police ouest-allemande avait découvert, au cours de perquisitions en mai dans des «squatts» de Ham-bourg, des plans de la résidence secondaire du chancelier à Oggers-heim (sud-ouest de la RFA), indi-

D'autres personnalités du monde politique et industriel étaient égale-ment visées par la RAF, selon l'hebdomadaire. Le groupe terroriste avait enlèvement comparable à celui du «patron des patrons» Hans-Martin Schleyer, assassiné en 1977, et de marchander ainsi la libération de leurs compagnons d'armes emprison-nés, notamment de l'homme qui est considéré comme la «tête pensante» de la RAF, Helmut Pohl, qui purge depuis 1986 une peine de détention à vie.

RFA en toute bonne foi pour le

compte de son pays, la RDA, ne doit

pas être obligée de rendre des comptes

devant un tribunal ouest-allemand ».

La crise du Golfe

L'ayatollah Khameini

appelle à la « guerre sainte »

contre les Etats-Unis

suprême de l'Iran, a lancé un appel mercredi 12 septembre à la djihad

(«guerre sainte») contre la présence

militaire américaine dans le Golfe, rapporte Radio-Téhéran. « La lutte contre l'agression, la cupidité, les intentions et la politique américaines dans le

golfe Persique sera considérée comme djihad au service d'Allah et quiconque

trouvera la mort sur cette voie sera un

martyr », a-t-il dit, selon Radio-Téhé-

à la présence de l'Amérique dans la

région du golfe Persique ainsi qu'à sa cupidité sans cesse croissante et à sa

politique honteuse dans la région ».

a-t-il ajouté. L'ayatollah Khameini,

héritier de Khomeyni, est le guide spi-

rituel de l'Iran. Sa déclaration ne peut

d'employés

de la Sécurité sociale

Une manifestation organisée,

L'ayatollah Ali Khamcini, guide

a estimé M. Eppelmann, - (Reuter.)

## Le chef de la lutte anti-Stasi était un ancien membre de la police politique

Le gouvernement est-allemand a « Une personne ayant espionne la reconnu, mardi 11 septembre, que M. Dieter Stein, charge par ses soins de superviser le démantèlement de l'ancienne police secrète, la Stasi, avait été lui-même un agent de cette organisation . « J'al été informé seuleorganisation . «J'ai eté informé seute-ment vendredi dernier qu'il y avait des agents de la Stasi dans mon entourage. En ce qui concerne Dieter Stein, il a demandé à être relevé de ses fonctions avant ces révélations. Il est déjà parti», a déclaré le ministre de l'intérieur, M. Peter-Michael Diestel.

Dans une interview accordée au Bild Zeitung. M. Diestel ajoute que d'ex-agents de la Stasi out pu détruire ou retoucher des dossiers compromettants. Certains ont parfois été vendus par les membres des comités de citoyens chargés d'enquêter sur la Stasi, a-t-il ajouté.

Des enquêtes ont été ouvertes sur quatorze hauts responsables du gou-vernement, dont le chef du bureau central criminel, pour déterminer s'il s'agit de «taupes» infiltrées par la ministère de l'intérieur.

Le journal ouest-allemand publie également une interview du ministre est-allemand du désarmement et de la défense, M. Rainer Eppelmann, qui révèle avoir ordonné la destruction des dossiers des 500 ex-agents des services de renseignements mili-Ainsi encouragés, les protagonistes taires, pour empêcher toute poursuite devaient finir par se mettre d'accord. judiciaire à leur encontre après l'unification, prévue pour le 3 octobre.

années 30 ». Ce timbre, émis à la

fois en dollars, en francs suisses

et en schillings autrichiens, fait

partie d'une série émise dans le

cadre d'une campagne de pré-

dessin représente trois personnages, visiblement des voleurs.

qui portent barbes, chapeaux et

longs caftans noirs, ce qui les fait

étrangement ressembler à des

juifs orthodoxes. Seion le CRIF,

l'auteur de ce dessin (premier

prix d'un concours lancé par

l'ONU) est un artiste tchèque,

Un timbre émis par l'ONU est jugé

antisémite par la communauté juive française

L'émission par l'ONU d'un tim- pelle une longue tradition de des-

bre-poste avec l'image de sins antisémites des

bre le Conseil représentatif des vention contre la criminalité. Le

## que contrecarrer la volonté d'ouver-ture du chef de l'Etat, M. Rafsandjani. Quatre blessés lors d'une manifestation

mardi II septembre, devant le siège de la Caisse nationale d'assu-rance-maladie (CNAM), s'est ter-minée en fin d'après-midi par une échauffourée avec les forces de l'ordre au cours de laquelle quatre personnes ont été blessées. Les heurts ont éclaté après qu'une délégation d'agents de la Sécurité sociale, reçus par le conseil d'ad-ministration de la CNAM, eurent rapporté le refus de ce dernier d'entériner les mesures salariales adoptées, jeudi dernier, par l'UCANSS pour mettre un terme au conflit de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne,

La manifestation avait débuté dans le calme dans l'après-midi, quelque 350 personnes s'étant rassemblées, à l'appel de la CGT, à l'occasion de la réunion du conseil d'administration de la CNAM pour réclamer une hausse des salaires des 180 000 agents de la Sécurité sociale.

qui dure depuis quatorze semaines (le Monde du 8 septembre).

Mort du philosophe italien Nicola Abbagnano. - Le philosophe Nicola Abbagnano, qui fut l'un des introducteurs de l'existentialisme en Italie, est mort dimanche 9 sep-tembre à Milan. Il était âgé de qua-tre-vingt-neuf ans. Auteur, à vingtdeux ans en 1923, d'un premier essai sur les Sources irrationnelles de la pensée, puis, en 1939, d'un traité sur la Structure de l'intelligence, Nicola Abbagnano travailla, après la guerre, avec un groupe de scientifiques, de juristes et d'économistes pour promouvoir ce qu'on appela le « néo-illuminisme ». Enseignant en histoire de la philosophie à l'université de Turin, Abbagnano a donné de l'existentialisme sa propre interprétation. S'appuyant sur un « empirisme methodologique », il défendit l'idée d'un « existentialisme positif». Collaborateur de plusieurs grands journaux italiens, il publia une Histoire de la philoso-phie (1946-1950) et un Diction-naire de philosophie (1961).

SUR LE YIF

**CLAUDE SARRAUTE** 

## **Axes rouges**

ier soir, pour aller rue Bayard, je me suis dit : prends? L'axe rouge ou la ligne 1? Le taxi ou le métro? J'ai pris l'un à l'alier, l'autre au retour. Ce circulait aussi bien. Sur les quais vous étiez sur des rails. Les quais rive gauche, attention l Rive droite, de l'Hôtel de ville au Louvre, le piège à fourrière, ça libère quoi ? Pas grand-chose : quelques places vite récupérées en triple file dans le Marais et le Sentier où vont s'empiler, à toute vitesse, un vrai cimetière, les bagnoles interdites de séjour boulevard de Strasbourg.

C'est terrible, cette crise du Surtout pour les voitures. Entre les banlieusardes et les parisiennes, elles sont autour de cent mille à jouer, nuit et jour, à la chaise musicale en tournico-tant autour des parés de maison pour réussir à caler leur arrière-train contre un trottoir. Et, quand elles y arrivent pas, elles le squattent. Carrément. Les gens pareil. Sauf qu'eux, ils acceptent souvent de se parquer ensemble à deux, trois ou même d'avantage en se serrant un peu.

L'auto-reine, elle, a des exigences insupportables : habiter seule, faire chambre à part, et c'est pas avec cinq mille nouveaux boxes par an qu'on pourra résoudre un problème qui a

trouvé, de Singapour à Milan, des solutions jugées inacceptables à Paris. Horodateurs hors de prix, circulation autorisée un jour sur deux, jour pair, jour impair, selon le numéro de la plaque minéralogique, interdiction des périph' aux poids lourds ou vignette de

Ça, voyez, mol, ça me plairait assez. Seules les bagnoles en carte seraient admises à faire la chaussée, à poireauter sous un réverbère en attendant - tu viens, chéri? - leurs habitués. Autre suggestion tout aussi séduisante : le dortoir en plein air avec lits superposés le long des trottoirs. Ca permettrait aux piétons de se promener sans dan-ger, bien à l'abri, entre deux murs à plusieurs étages, l'un en

béton, l'autre en métal. Dernière possibilité, la plus conviviale : transformer la voiture individuelle en transport en commun. A moins de quatre passagers à bord, vous êtes en infrac-tion. C'est le système du taxi collectif. Comment le remplir? Pour ca vous avez le porte-àporte, le prospectus, le Minitel rose, l'auto-stop et la petite annonce : Conducteur H. bien baraqué très séduisant cherche F., trois maximum, jolies jeunes et sexy pour traverser sans ennuis embouteillages et bou-chons de Neuilly à Nation.

## Economies budgétaires à l'éducation nationale L'allocation de scolarité versée aux conseils généraux est supprimée

des dépenses de fonctionnement des écoles et des collèges, sera supprimée en 1991. Cette décision, annoncée dans la matinée du mercredi 12 septembre au ministère de l'éducation nationale, a été présentée comme «une mesure d'économie ultime décidée par le premier ministre».

Il s'agit de la contribution de l'édugétaires décidées par le gouverne-ment, suite à la crise du Golfe. Le décentralisation

L'allocation de service versée ministère de l'éducation nationale jusdepuis 1951 aux conseils généraux tifie la suppression de l'allocation de comme participation au financement scolarité par son caractère « résiduel scolarité par son caractère « résiduel depuis l'Intervention de la décentralisation», par son faible montant et par la lourdeur de la gestion. A raison de par élève des écoles publiques et privées, elle représente néanmoins une part non négligeable des dépenses de fonctionnement de ces établissements cation nationale aux restrictions bud- en principe pris en charge par les collectivités locales depuis les lois de



Habiter

Se nourrir

Se déplacer
Se soigner
Communiquer
Faire du sport

77.4c

6 \* 45 May

\*\*\* av az . \*

A STATE OF THE STA

1.00

Apprendre

. Se vêtir

Comment vivrons-nous dans 25 ans? Découvrez-le dans ce N° hors

série de SCIENCE & VIE. Un numéro exceptionnel, remarquablement illustré, qui vous plonge en avant-première dans la réalité quotidienne du XXI' siècle.

UN NUMÉRO HORS SÉRIE **DE SCIENCE & VIE**